### La « dame de fer » contre le dollar cher

essivé

......

\*\*\*\*

de de s

حر⊈ ۶

毒 42

F . L.

娜

....

9 20 30

2704

7- 2

-: ° 2.

£ 50 m

海 报礼。

, T

**3** 

314° 2

3h= '

BOTH A.

W-1

\* ....

W. . . .

==:

**完**当 ( ) ( ) ( )

F ( 100

19-52-02

25 per 200

\$5.44 C

4 3

上海に もっち

21.4

A 444

经基制 医电子 -4-5-

76 Fr. 4

gere. E

127 PMS

300 B

SEE Y

**技术**电话法

% T2;T

448.4

22:27:56

ڪ ونهيج ± 3. €

MARK 1

The same of the sa

ē₽.

Company of Company of

Court of the Court of the second of the seco

32.32.41

The Transport of Services

100 mg 100 mg

The state of the s

32m3\*\* 4 T6 3c

E. 4. 22 20 20 20 20

A More Colored Action

A CONTROL OF A CON

The control of the services of the control of the c

and the same serial figure

and the second

en en grand de la caracter. Caracter de la caracter

医多种皮皮 经工程数据

LES TRANSACTORS

Seloc b

SE DEVELOPAR

Better to the property

1 - 7 - 1 1 22

SLAUGE SAPRAUTE

arma Julia

ficiel franco-saoudien

C SUCCES SUr une géne

The second secon

in an alice en toraș

Pour la première fois depuis Winston Churchill, en 1952, le premier ministre britannique s'adresse, ce mercredi 20 février, à Washington, aux deux Chambres réunies du Congrès américain. Qu'un tel bonneur, extrêmement rare outre-Atlantique, revienne à Mª Thatcher ne saurait étonper : la «dame de fer» ne se considère-t-elle pas comme « le plus ardent supporter » du président Reagan, dont elle partage la foi inébraniable dans les vertus du conservatisme politique et du libéralisme économique ? Une affection réelle existe entre les deux personnages, et elle ajoute une pointe de senti-mentalité aux fameuses « relations spéciales » qu'entretient depuis deux siècles l'Angleterre avec son ancienne colonie.

L'autorité de Mª Thatcher suffira-t-elle à supprimer les épines entre Londres et Washington, qui tiennent notamment à la politique économique américaine et à la bausse du dollar? Bien qu'elle se soit défendue, avant son départ, de vouloir adopter à ce sujet avec M. Reagan le ton de « l'affrontement », le premier ministre n'en a pas moins réaffirmé aux Communes qu'à ses yeux le déficit du budget américain restait un « problème fondamental ».

Cette position n'est pas nouvelle. M= Thatcher n'exprimaitelle pas, en novembre dernier, son espoir de voir la nouvelle administration américaine « s'attacher d'urgence à réduire ce déficit » ? Autant dire qu'elle devrait saisir l'occasion que va lui donner la « table ronde économique » prévue au programme américains en ce domaine pour aborder, une fois de plus - et assurément sans détours - ce

Mª Thatcher peut difficilement assister sans réagir à la baisse historique de la livre sterling, conséquence directe de l'envoi du dollar. Malgré l'accord de principe donné au sommet de Williamsburg en 1983, les responsables améri-cains hésitent toujours autant à intervenir sur les marchés monétaires. Prudence compréhensible, au demeurant, tellement la tâche semble d'avance vouée à l'échec. Raison de plus, dans ces conditions, dira Mac Thatcher, pour s'attaquer au vice « fondamental », pour reprendre ses propres termes, que représente l'ampleur du déficit américain.

Un autre dossier délicat actuellement entre Londres et Washington est celui des armes spatiales. La visite de M. Thatcher aux Etats-Unis, à la fin de décembre, avait cependant permis d'harmoniser les posi-tions respectives. Les Américains, soncieux de rassurer leurs alliés, ont pris soin, ces derniers temps, de préciser que la dissua-sion mucléaire gardera toute sa valeur encore longtemps, et que, d'autre part, le système de défense spatiale s'appliquerait aussi, le moment venu, à l'Europe. En contrepartie, la Grande-Bretagne accepte, aujourd'hui, que soient poursui-vies les recherches en la matière. Au point même que M= Thatcher pourrait discuter avec ses interlocuteurs de la possibilité d'une participation de l'industrie privée britannique à ces travaux.

Paradoxalement, Me Thatcher pourrait montrer plus d'agacement envers les manifestations des partisans, aux Etats-Unis, de ceux qu'elle appelle les « terroristes marxistes » de PIRA. S'il vent garder l'estime de la « dame de fer », M. Reagan devra faire mentir ses origines irlandaises et exprimer très clairement, sur cette qués-tion, sa solidarité avec son alliée.

# Washington accélère la militarisation de la navette spatiale

Pendant que M. Gromyko réaffir-mait l'hostilité du gouvernement soviétique à l'initiative de défense stratégique américaine (IDS), mais en laissant entendre que seule la -réalisation» de ce projet relance-rait la course aux armements nucléaires (autrement dit, les recherches et même les essais seraient considérés avec plus d'indulgence que le déploiement : lire page 4), le Pentagone confir-mait, mardi soir 19 février, par la voix de son porte-parole, M. Burch, que la navette spatiale américaine serait utilisée dès 1987, soit deux ans plus tôt que prévu, à des essais sur les armes antimissiles et antisa-tellites. Nous envisageons deux vols (militaires) par an à bord de la navette à partir de 1987 - a dit M. Burch, avant de préciser que ces vols serviront à tester la capacité de futures armes à laser de détecter, suivre et viser des cibles» dans

Le Pentagone confirme ainsi une information publiée dans le dernier numéro (18 février) d' Aviation Week and Space Technology et que le magazine américain attribuait au général Abrahamson lui-même, directeur du programme IDS. Il ne s'agit pas d'une nouveauté fonda-mentale, dans la mesure où la navette spatiale devait de toute façon servir à des essais d'armes spa-tiales à la fin de 1988 ou au début de

An terme d'un programme dénommé Talon Gold, lancé des 1976, donc sous la présidence Car-ter, les militaires américains comp-taient utiliser le véhicule pour résoa-dre le problème du « pointage et du pistage » de satellites en vol, selon le général Abrahamson. Mais ce dernier estime maintenant que les appa-reiliages à développer auraient été trop importants et que les essais auraient coûté un « prix incroya-

On se rabat donc sur une formule plus légère, reprenant une partie

«LE MONDE DES ARTS ET DES SPECTACLES »

« Brazil »

Un film de Terry Gilliam

**Gustav Mahler** Le génie foudroyé

Rodin à redécouvrir

Pages 9 à 16

seulement des éléments de Talon Gold, ce qui permettra d'aller plus vite et d'avancer les premiers essais à 1987. Il s'agira toujours d'armes à énergie dirigée, mais la tâche assignée aux savants est, cette fois, de pouvoir déplacer l'arme fixée sur une plate-forme spatiale d'une faible distance angulaire, de la stabiliser et de tirer, avant de passer à une autre cible. La moitié de la charge utile d'une navette sera employée à cette fin lors des essais bi-annuels qui seront entrepris dans deux ans. Le porte-parole a également

confirmé des informations publiées lundi par le Washington Post, selon lesquelles le Pentagone se préoccupe aussi de la protection de ses satellites, en leur donnant notamment une canacité de manteuvre dans l'espace pour échapper à des attaques. - La plupart des détails de ces programmes sont secrets, a dit M. Burch, mais je reconnais que nous étudions diverses techniques qui rendraient les satellites relativement invulnérables. - Rappelons que M. Reagan a demandé au Congrès, pour le prochain exercice budgétaire (1985-1986), des crédits de 3,7 milliards de dollars, alors qu'il a accordé 1,4 milliard de dol-

# Scrutins couplés en 1986 : le pouvoir prend un pari risqué

L'annonce, par le premier minis-tre, mardi 19 février, des élections régionales au suffrage universel, n'est pas en elle-même une surprise : elles avaient été promises par la gauche avant mai 1981. Depuis, l'enga-gement électoral avait pris force de loi, avec le vote du texte décentralisateur sur « les droits et libertés des communes, des départements et des régions », en janvier 1982. Mais la question du moment restait posée. D'autant que les socialistes, appa-remment pressés dans un premier temps, avaient battu en retraite, une fois connus leurs premiers revers électoraux : inutile de donner à l'opposition l'occasion de montrer, une fois de plus, sa force électorale. Et puisque les Français sont - pour une raison ou pour une autre appelés à voter presque tous les ans, inutile de multiplier des dimanches électoraux!

De ces réactions était née l'idée de jumeler les élections régionales avec d'autres : on évoqua les municipales de 1983, puis les européennes de 1984. Aujourd'hui, M. Fabius tranche : ce sera avec les législatives de 1986.

Le pouvoir peut tirer de cette sou-daine décision plusieurs avantages. Dans l'immédiat, il met fin à la polémique sur le projet de décret du ministre de l'intérieur, qui aurait modifié les conditions de désigna-tion des délégués des conseils géné-raux dans les conseils régionaux. Quelles que soient les justifications de cette éventuelle modification, elle avait permis à l'opposition de crier – une fois encore – à la « magouille électorale ». Les socialistes ne veulent plus se laisser entraîner sur ce dangereux terrain, surtout quand ils trouvent face à eux des hommes habituellement modérés dans leurs critiques, comme MM. Alain Poher ou surtout M. Edgar Faure. Ce dernier a d'ailleurs rencontré plusieurs fois le chef de l'Etat sur ce sujet, en sachant, apparemment trouver des arguments convaincants.

- Décentralisation : mission accomplie », pourra également plai-der le pouvoir en évoquant, la «grande œuvre du septennat». Quels que soient les résultats des élections législatives de 1986, le pas

THIERRY BRÉHIER.

(Lire la suite page 7 et page 2 notre débat sur la réforme du scrutin législatif.)

### lars pour l'année en cours. Diibouti dans l'œil du cyclone

Djibouti. - Y aurait-il, dans cette corne de l'Afrique bouleversée par la sécheresse et les guerres, dont les populations sont victimes de l'une des pires famines de ce siècle, un coin sinon prospère, du moins en paix? Djibouti n'est pas un accident. L'ancien protectorat français, sept ans après son indépendance. continue de couler des jours tranquilles. Le président Hassan Gonled, en l'espace d'une semaine, à la mi-février, a inauguré deux impressionnants porte-conteneurs dans le port et une laiterie en lisière de Djibouti-ville. Il a également posé la première pierre de la «route de l'unité» qui, dans trois ans en principe, contournera le golfe de Tad-joura. Des gestes qui devraient être monaie courante dans un monde en développement et qui finissent par surprendre sur les bords de la mer Rouge, où tout semble déchiré, tragique. Djibouti, ceil du cyclone : pour être galvaudée, l'expression n'a jamais été si juste.

Il n'y a aucun mystère. Le 13 février, avec leurs tenues blanches et leurs képis galonnés, une douzeine d'officiers supérieurs fran-çais se signalaient parmi les invités à l'inauguration des porte-conteneurs. Au même moment, des unités franDe notre envoyé spécial

çaises, avec leurs chars à chenilles, leurs blindés sur roues et leurs hélicoptères, s'occupaient à des manœuvres de routine dans l'arrière-pays, sur la route d'Ali-Sabieh et de Dikhil. Face à la puissante base soviétique d'Aden, située de l'autre côté du détroit de Bab-El-Mandeb, Djibouti occupe une position stratégique pour les Occidentaux, sans doute la plus sûre sur la mer Rouge, et il est moins que jamais question pour les forces françaises d'une évacuation. En s'installant sur le golfe de Tad-

joura, sons le Second Empire, puis en créant, sous la IIIe République, la « Côte française des Somalis et dépendances », les Français avaient entrevu une « colonie de relation », notamment avec l'empire d'Abyssinie, puis une escale sur le chemin de leurs possessions d'Extrême-Orient. Ou encore un port de transit vers Addis-Abeba, reliée, à compter de 1915, à Djibouti par une voie ferrée qui fonctionne toujours et a été, au début de l'année, le théâtre d'une effroyable catastrophe, un déraillement accidentel causant la mort de 450 personnes. En tout état de

cause, les Français n'avaient sûrement pas imaginé que, un siècle plus JEAN-CLAUDE POMONTI tard, Dijbouti demeurerait le phare dens les entreprises en origent et de la présence militaire occidentale dans une région troublée où les Soviétiques sont solidement incrustés, que ce soit à Aden, sur la rive d'en face, ou à Addis-Abeba, capitale d'un « régime frère », dont la survie dépend, en grande partie, de l'aide militaire de Moscou et de La Havane.

> « lls ne le font pas que pour nos beaux yeux ! », s'exclame, malicieusement, le président Hassan Gouled, quand on souligne le rôle capital que les Français jouent encore à Djibonti. Toujours est-il que 10000 res-sortissants français - dont plus de 4000 soldats - constituent à la fois une dissuasion à l'égard des voisins - il existe un accord de défense - et une garantie d'équilibre. Les retombées économiques sont importantes sur un pays qui compte un peu plus de 300000 habitants. • Djibouti est l'enfant chéri des Occidentaux et de certains pays arabes », résume, à sa façon, un expert étranger, à propos des 400 millions de dollars de pro-jets offerts par des donateurs réunis sur place à la fin de 1983.

(Lire la suite page 3.)

## **Deux mesures** pour le travail à temps partiel

A défaut de pouvoir annoncer des mesures plus spectaculaires pour l'emploi, comme il en a toujours l'intention et l'impérieux besoin, le gouvernement a choisi d'améliorer les dispositions existantes en faveur du travail à temps partiel. Ce 20 février, le conseil des ministres devrait donc arrêter deux orientations, qui feront ensuite l'objet de décrets d'application.

Nécessairement limitées dans leurs effets sur le chômage, par rap-port à ce qui peut être attendu des contrats de formation-recherche d'emploi, et ce qui pouvait être espéré des négociations sur la flexibilité - l'une et l'autre voie étant subordonnées à l'attitude des partenaires sociaux, - ces solutions modestes auront cependant des résultats positifs. Au ministère du travail, où l'on se montre prudent, on estime qu'elles devraient dégager quelques dizaines de milliers d'emplois pour une dépense évoluée à 690 millions de francs, supportée par le budget de l'Etat, et gérée par le Fonds national de l'emploi

Pour bâtir ces propositions, on a voulu tenir compte d'évolutions récentes. Globalement, l'emploi salarié tend à diminuer, mais le travail à temps partiel augmente. Les offres sont plus nombreuses et davantage de salariés en acceptent le principe. Encore timide, si on le compare aux tendances enregistrées dans d'autres pays, ce mouvement devrait être encouragé et développé.

L'objectif était donc de trouver les moyens qui favoriseraient le sur l'offre, par l'employeur, et sur la demande, par les salariés.

Nouvelle, dans son principe, la première des orientations retenues s'adresse aux chômeurs, qu'ils soient au début de leur période d'indemnisation, licenciés économiques, chô-meurs de longue durée ou en fin de droits. Dans tous ces cas, l'employeur qui recrutera pour un poste de travail à temps partiel, c'est-à-dire pour trente-deux heures par semaine au maximum et dix-huit heures au minimum, se verra accorder par l'Etat une prime de 6 000 F. A deux conditions, toute-fois : il devra assortir cet emploi d'un contrat de travail à durée indéterminée - définitif - et ne pourra toucher une nouvelle prime pendant deux ans pour une embauche au même poste.

Quant au chômeur, il est prévu de lui accorder une indemnité, versée en une ou deux fois, qui viendrait compenser la différence pouvant exister entre le niveau de rémunération de l'emploi proposé et le taux d'indemnisation dont il bénéficie.

ALAIN LEBAUBE.

(Lire la suite page 21.)

### *AU JOUR LE JOUR*

### Ménage

Cohabitation ou pas? La question tracasse les dirigeants de l'opposition. L'un se récrie devant une sorte d'adultère et ne veut pas d'une cohabitation avec un président de gauche. L'autre se laisserait tenter par des fiançailles et fait des mines. Un troisième hésite. Beaucoup changent d'avis à l'approche du choix.

Sur la rengaine du « tu veux ou tu veux pas?», la classe politique nous gratifie d'une de ces disputes perpétuelles qui font le charme du flirt et fondent la durée des vieux couples. Il s'agit de savoir qui, dans le ménage gauche-droite, porterait l'an prochain la culotte. Les Français paraissent peu s'en soucier. Sans doute parce qu'ils devront, de toute jaçon, comme les enfants d'une famille agitée, cohabiter avec les vainqueurs. Consentants ou pas.

BRUNO FRAPPAT.

### LIRE

### 3. ETRANGER

République sud-africaine : arrestations dans les milieux anti-apartheid.

8. INFORMATIONS GÉNÉRALES Les accusés arméniens nient toute participation à l'attentat d'Orly.

### **20. TÉLÉPHONE**

Les entreprises paient trop, les particuliers pas assez.

### 21. ECONOMIE

Nouvel accord gazier entre la France et les Pays-Bas.

### 24. MÉDECINE

Une radiographie de la trésorerie des hôpitaux : comment réduire les dépenses sans nuire aux soins.



# débats

### LA RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN

## Le bon « découpage »

A France est une des seules. sinon la seule, des démocraties de type occidental où la désermination des circonscriptions utilisées pour l'élection des membres de l'Assemblée élue au suffrage universel direct dépende uniquement du législateur, c'est-à-dire de la majorité existant au moment du vote de la loi fixant ces circonscriptions.

Telle est la raison pour laquelle cette fixation, quelle que soit l'orien-tation de la majorité qui y procède, provoque immanquablement l'accusation de correspondre à une « ma-gouille », destinée à favoriser indûment les candidats des partis de cette majorité : tout « découpage » est qualifié de « charcutage ».

Un tel état de choses n'est pas sain. Il contribue à entretenir dans l'opinion un sentiment de méfiance envers la « classe politique » et, au-delà, de scepticisme envers le respect des règles de la démocratie.

Telle est la raison pour laquelle nous nous sommes demandé com-ment on pourrait remédier à une situation qui nous paraît très fâ-

La solution qui nous a para la meilleure consisterait à choisir comme base de la fixation des circonscriptions électorales des circonscriptions administratives existantes: pour cela, sinon pour le choix du mode de scrutin, le mieux serait de revenir à la règle posée par la loi du 14 février 1889, dont l'article 2 disposait : « Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif dans les départements, et chaque arrondissement municipal à Paris et à Lyon, nomment un député. Les arrondissements dont la population dépasse 100 000 habitants nomment un député de plus par 100 000 ou frac-tion de 100 000 habitants. Les arrondissements. en ce cas, sont divisés en circonscriptions dont le tableau est annexé à la présente loi et ne pourra être modifié que par

Si ce système, seion lequel la détermination des circonscriptions électorales répond à des règles simples et dont le respect est facile à vérifier, paraît bon, c'est parce que, en fait, de 1889 à 1919, l'expérience a montré qu'il avait toujours été respecté. Au cours de ces trente années, et en dépit des antagonismes partisans qui, à plusieurs reprises, ont alors caractérisé la vie politique au moins un député. Le quotient nafrançaise, le tableau des circonscriptions a toujours été révisé après chaement, conformer principe énoncé en 1889, en fonction. de la population des arrondisse-ments. Ceux qui avaient dépassé 100 000 habitants ont été divisés en deux circonscriptions. Ceux qui étaient tombés en dessous de ce chif-

ANS le Réveil indien en Amérique andine, Alain Labrousse apporte son témoignage de journaliste sur restainage de journaliste sur

certaines dimensions de ce phé-

nomène dans les Andes péruviennes, boliviennes et équato-

C'est dans les années 70 que

sont apparues, dans une Améri-que appelée latine depuis un siè-cle seulement, des luttes et des

organisations indiennes autonomes ou visant à l'autonomie.

Des formes modernes de mobili-

l'impasse des traditionnels soulè-

vements sans lendemain et sur-

tout à se dégager de la tutelle des partis, des syndicats, des

organisations de guérilla, des

Etats, des Eglises... toujours dirigés par des Blancs ou des métis. La volonté d'autonomia

de ceux des mouvements indiens qui ont une réelle base sociale se

traduit par des conflits avec des

organisations ou des institutions non indiennes qui tentent de les

contrôler, de les manipuler ou de

L'Amérique est le seul conti-

nent où la population autochtone

est exclue du pouvoir dans tous

les pays sans exception. Mais les

stratégies de l'opposition se

situent en général sur le même

terrain que celles du pouvoir. Ainsi, s'agissant du Pérou, Alain

Labrousse montre que l'idéologie et la stratégie de Sentier lumi-

neux samblent extérieures et

la terreur, à des communautés indiennes paysannes sur les-

ées par la force, voire par

ies orienter.

sation qui cherchent à sortir de

riennes.

fre n'en ont plus constitué qu'une

C'est en 1919, au moment de l'instauration d'un scrutin de liste à la fois majoritaire et proportionnel. puis en 1927, lors du rétablissement du scrutin majoritaire uninominal à deux tours, que, pour la première fois depuis le Second Empire, où la fixation des circonscriptions se fai-

sait par décret, on a recommencé à

déterminer les circonscriptions en

fonction d'intérêts partisans.

### Du règlement à la loi

Le système de détermination des circonscriptions que nous proposons consisterait à les définir en fonction des arrondissements administratifs et des arrondissements municipaux pour Paris et Lyon, ainsi que pour Marseille (où, semble-t-il, il n'y en avait pas en 1889, mais où il en existe aujourd'hui). Il va de soi que, dès lors, la détermination de ces arrondissements passerait du domaine du règlement à celui de la loi.

L'accentuation depuis un siècle des différences de densité de population entre zones urbanisées et zones rurales ne permettrait cependant pas, de toute évidence, de reprendre la règle de 1889 selon laquelle tout arrondissement administratif aurait droit à un député : en 1982, celui de Castellane avait une population de 7 127 habitants, et celui de Lyon (moins la ville elle-même) de 877 247 habitants, soit 123 fois plus. La règie constitutionnelle de l'égalité du suffrage exige évidemment que le nombre de députés d'une circonscription soit, dans toute la mesure du possible, fonction de sa po-

Pour y parvenir, il conviendrait de déterminer d'abord le nombre des députés de chaque département par une répartition du nombre total de députés fixé par la loi organique, répartition qui serait faite en fonction le leur population, selon la règle du nius fort reste

L'article LO 119 du code électoral fixe actuellement le nombre de députés des cent départements de la République à quaire cent quatre-vingt-cinq. On a admis qu'il pourrait être porté à cinq cents, ce qui, nos calculs nous l'ont démontré, permettrait à chaque département d'élire tional serait de

55 580 673 = 111 116,13.500

Par application de ce quotient, le nombre de députés par département varierait entre un et vingt-trois. Par rapport à l'état de choses actuel, qui correspond à une situation démogra-

hommes et des organisations, de quelques rituels andins, de la filière coca-cocaine... On regret-

tera quelques inexactitudes lors-

que l'auteur se réfère au Guate-

male qui n'est pas son terrain. On lui saura par contre gré de se démarquer de deux attitudes simplistes. Celle d'une gauche marxiste léniniste et jacobine qui

défend trop souvent encore des

modèles et des pratiques « assi-milationnistes » ou « intégration-

nistes ». Témoin le Nicaregus, où

le drame des Miskitos € va au-

delà des simples « erreurs »

admises per les dirigeants sandi-

mistes », comme le dit Claude Julien dans la préface. Et celle de

ces nouveaux chantres de l'Occi-

croisade contre un tiers-mondisme insulsiesable et fourre-

sur les analyses concrètes des sociétés du tiers-monde. L'idéo-

logie libérale et l'idéologie jaco-

bine ont, comme on sait, des ori-

gines communes et défendent

l'une et l'autre la prétention à

l'universalité et à la supériorité

des valeurs occidentales (dans ce

domaine, Marx lui-même n'avait

rompu ni avec Hegel ni avec la Révolution française ou les

\* Editions Pierre-Marcel Favre, Laussume. 1984. 218 pages,

YVON LE BOT.

« Le Réveil indien en Amérique andine », d'A. Labrousse

par FRANÇOIS GOGUEL et JEAN-MARCEL JEANNENEY phique vieille d'un quart de siècle,

partements, augmenterait dans 29 et

ne serait pas modifié dans 47. Pour déterminer le nombre de députés à élire dans chaque arrondiss ment, on calculerait un quotient départemental correspondant au produit de la division du chiffre de

la population par le nombre de dé-putés à élire dans le département. Les départements n'ayant droit qu'à un seul député constitueraient une seule circonscription, par grou-pement de tous leurs arrondissements. Parmi ceux qui auraient droit à plusieurs députés, le calcul aboutirait à ce que certains de leurs arrondissements n'aient droit à au-cun député. En ce cas ces arrondissements, pour constituer une circonscription électorale, seraient oints à l'arrondissement limitrophe le moins peuplé du même départe-ment et le calcul de l'ensemble serait recommencé pour la répartition des sièges entre arrondisse groupes d'arrondissements. Ce se-

### Pas de combinaisons partisanes

cond calcul suffirait à distribuer les

cinq cents sièges de député des dé-

toire de la République.

nents sur l'ensemble du terri-

Selon quel système seraient élus. en nombre variable, les députés de chaque circonscription, composée d'un on plusieurs arrondissements administratifs on à Paris, Lyon et Marseille, municipaux ?

Fermes partisans du scrutin maioritaire à deux tours, nous proposons de l'utiliser partout, sons sa forme uninominale ou sous sa forme plurinominale. Par ce terme, nous enten-dons écarter tout système de « liste bloquée » et permettre à l'électeur de choisir personnellement ses représentants, que ceux-ci soient présentés sur une liste ou isolément.

Toutelois, la prime à la majorité que ce système comporterait dans les circonscriptions ayant à élire plus de 3 députés pourrait être excessive : aussi conviendrait-il de diviser

ce cas, par voie législative, comme c'était le cas selon la loi de 1889 pour les arrondissements de plus de 100 000 habitants. Ancune circonscription, avec ce scrutin majoritaire ne devrait avoir à élire plus de 3 dé-putés. Cette division concernerait 23 circonscriptions dans 19 départe ments. Elle devrait être proposée par une commission consultative in-dépendante, composée de façon anslogue à celle qui existe en Angle-terre. Cette commission aurait à mettre en œuvre des critères géographiques et démographiques définis par la loi l'instituant.

L'honnéteté intellectuelle nous oblige cependant à reconnaître que si l'on tenait à introduire « une cer-taine dose de proportionnelle » dans le régime électoral de l'Assemblée nationale, rien n'empêcherait de décider que dans les 23 circonscriptions ayant droit à plus de 3 députés on appliquerait un régime de représentation proportionnelle avec liste bloquée. En ce cas, 119 députés seraient clus à la RP et 381, soit un peu plus des trois quarts, au scrutin majoritaire: 194 au scrutin uninominal, 112 au scrutin plurinominal pour 2 sièges, 75 au scrutin plurinominal pour 3 sièges.

Quelle que soit la modalité — ma-joritaire ou proportionnaliste — rete-nue pour le régime électoral des circonscriptions les plus peuplées, nous asons que ce que nous proposons aurait l'immense avantage de ne donner prise à aucun soupçon de combinaisons partisanes. Ce sys-tème consisterait, en effet, à résoudre tous les problèmes posés par la détermination des circonscriptions électorales grâce à des règles uniformes, appliquées sur toute l'éten-due du territoire de la République. Enoncées dans la loi, ces règles pourraient être appliquées périodiquement, par exemple après deux recensements successifs, comme elles l'étaient de 1889 à 1914 après

Qui soumettrait un tei systèmen au vote du Parlement donnerait une preuve éclatante d'honnêteté. Or il est peut-être vrai, comme le prétend en Angleterre la sagesse populaire, que « honesty is the best policy »...

## Les risques de l'homéopathie

par OLIVIER DUHAMEL (\*)

E débat sur la réforme du mode de scrutin commence à peine. Nul doute qu'il se dégradera vite, mais en cet hiver finissant les prises de position des hommes politiques délaissent quel-que peu les clichés bipolaires. Il est es responsables de l'opposition comme Simone Veil pour souhaiter un peu de proportionnelle, des députés socialistes comme Alain Richard ou Jean Poperen pour ne pas cacher leurs préférences majoritaires. Il est des juristes proches de l'opposition, comme François Froment-Meurica, pour expliquer dans le Figaro (7 février) qu'un changement du mode de désignation des députés ne poserait pas de pro-blème constitutionnel, et d'autres proches de la gauche, comme François Luchaire, pour relever au contraire dans le Monde (13 février) quelques pièges. Bref. l'heure n'est pas encore aux préjugés partisans et simplistes.

On regrettera cependant que la réforme en question n'ait pas été proposée plus tôt. Non qu'il soit illégitime de changer la règle du jeu un an avant la partie. François Mitterrand a justement répondu que tel fut toujours le cas, rappelant les exemples de 1945 et de 1958. Ces précédents ne sont peut-être pas les meil-leurs, puisqu'il y eut alors changement de régime. La tradition républicaine confirme cependant cette pratique durant la III-, la IV-et la V- République. Les ganlistes n'auront pas oublié que, moins de trois mois avant les élections à l'Assemblée nationale de mars 1967. ils ont introduit une dose supplémentaire de scrutin majoritaire : une loi élevait le seuil d'accès au second tour de 5 % des suffrages exprimés - ce qui est peu - à 10 % des inscrits - ce qui est beaucoup (1). L'objectif était d'accentuer la bipo-larisation majorité/opposition pour réduire le centre d'opposition. Il fut atteint : 35 % des circonscriptions en ballottage commutent une triangulaire an deuxième tour de 1962, 15 % seulement en 1967.

Reste que si l'instillation (2) de la proportionnelle avait été présentée des 1981 ou 1982, avant la disgrâce de la gauche, avant son éclatement, une véritable discussion institutionnelle aurait pu s'instaurer. Valéry Giscard d'Estaing et Lionel Jospin auraient défendu une cer-taine proportionnalité, Raymond Barre et Michel Rocard, la pureté majoritaire. Et chacun de réfléchir sur le meilleur mode de scrutin pour notre démocratie.

Mais aujourd'hui l'affaire n'est plus que stratégique, chacun le sait. L'homéopathie relève toutefois d'un art si délicat qu'il ne faut pas que le mal soit trop avancé.

D'où la première difficulté, qui explique probablement le retard dans la publication du projet : comment introduire une proportionnelle qui élise des députés du Front natio-nal et divise les droites, tout en conservant un scrutin majoritaire qui contraigne le Parti communiste à l'union électorale de la ganche ? Le droit ne permettant pas d'élire les « députés Le Pen » à la proporrionnelle et les députés communistes au scrutin majoritaire, l'objectif est impossible à atteindre. Pour éviter d'affronter une majorité homogène et hostile en 1986, le président devrait adopter une proportionnelle intégrale. Mais il renoncerait alors aux voix communistes et changerait profondément la Ve République. On

### L'effet retard

Le deuxième risque de l'homéopa this tient à la lemeur avec isquelle les forces politiques s'adaptent à un nouveau mode de scrutin. Les stratèges fabriquent les systèmes électoraux comme s'ils produisaient immédiatement leurs effets, alors qu'il faut trois ou quatre élections avant que les partis et candidats ne se conforment totalement any nouvelles règles. En novembre 1958, les mouvements politiques - une dizaine - affrontent les premières élections à l'Assemblée nationale comme si elles avaient encore lieu à la proportionnelle. Il faut attendre 1967 pour que le deuxième tour soit rement bipolaire, 1973 pour que le centre d'opposition disparaisse. Cet effet retard se retrouve à l'élection présidentielle. Normalement, le premier tour doit être dominé par quatre candidats, par les quatre leaders des quatre grands courants, droite autoritaire, droite libérale, gauche socialiste et gauche communiste. Mais, en pratique, il faudra attendre 1981 pour que l'élection présidentielle se déroule sur ce mode de la bipolarisation

Autrement dit, l'introduction de la proportionnelle, instillée ou toutes vannes ouvertes, ne produirait pleiit ses effets one bien 1986, lorsque les partis l'auraient pleinement assimilée, c'est-à-dire au plus tôt dans les années 90. Et par une étrange ironie de la science politique, elle permettrait peut-être à la droite, qui aurait déjà reconquis le ponvoir, d'empêcher une vraie vic-toire de... l'opposition de gauche.

(1) Par la suite, M. Poniatowski fit Glever le seuil à 12,5 % des inscrits, ce qui favorisa la création de l'UDF (art. L'162 du code électoral, loi du 19 juillet 1976).

(2) Action d'instiller (verser goutte à goutte), pour reprendre le mot utilisé par François Mitterrand le 16 janvier 1985.

(\*) Professeur de droit public à l'Université de Paris X-Nanterre, directeur de la revue Pouvoira.

### COURRIER DES LECTEURS

### 🧱 Curieux aiguillage

Sollicité, lors d'une campagne nationale de l'Association pour la recherche sur le cancer de Villejuif j'ai répondu en envoyant 50 F. Il m'a été répondu : • Nous accusons récention de votre versement de 50 F qui, selon vos désirs, se décom en 40 F d'abonnement et 10 F de don. • (...) Est-ce le but recherché? Les fonds ne devraient-ils pas être versés intégralement à nos cher-

> M. JACQUES ISSALY (Vichy)

N.D.R.L. - Cet abonnement concerne la revue trimestrielle Fondamental, éditée par l'Association pour la recherche sur le cancer.

### **E** Charabia

Je viens de lire avec stupéfaction le « Mamíeste des dix lauréats » du prix d'architecture, qui nous ramène aux prix de Rome de fâcheuse mé-

Dans un charabia puisé dans les cours de linguistique, ils nous signa-lent que « l'évidence contemporaine d'un signe symbolique (sic) peut émerger. Là, au cœur du palais du

Oui, c'est à cent ans de distance, le même esprit qui présida aux prix de Rome. Mais, cette fois, avec les signes inversés.

> Dr. HENRI LECAYE (Les Mureaux).

Chez Citroën du 15 au 25 février 1985.

Reprise sauvage

ancienne voiture, quel que soit son état, au moins 5000 F., sans discuter. Et beaucoup plus, naturellement, si son état le justifie.

Cette offre est valable exclusivement pour les particuliers. Dépêchez-vous! C'est maintenant qu'il faut en profiter! Du 15 au 25 février 1985!

Un témoignage de journaliste quelles elles attirent ainsi una répression policière et militaire Alain Labrousse parte des

pour tout achat d'une voiture neuve. Pour tout achat d'une voiture neuve (disponible sur stocks), Citroën vous reprend votre

Possibilité de crédit total personnalisé sous réserve d'acceptation du dossier par SOFI-SOVAC.

CITROËN MER TUTAL





AFRIQUE

au Souda . 2 d. 23. Nett The same of the same Sens

The Intelligence of the In C. Wachingt The second 9 16 STATE STATE OF The second section of the second section of the second section Design to the state of the stat ment of the same The carting I The same of the Line Elata TO THE RESERVE

the said exec Same of Solate ! 227 Concent The remain to a The second is Estate a Departe The State Exists The second second Control of Residence e de la Control must des Property of Departs

CE STE C CONFIDENCEMENT

gener mit te rem d

STATES OF STATES

estate de proseste alla effecta deduction

。 《1987年19月1日 - 中国主要**用工作** 

Rest in the case and

per 2000 on the contract of the The second second SEL ALTO S STORMS man de la tall lave sa ATRAVI

Colomb

ME WITH SELECTION TEXT TOWNAM grupe de publicada 🕅 guerro il dia come or was on the state of the an Egypt Labour turi suutite à 🦊 1.66 

augitus i i mes di augisti i i mes sa

talianing at assett

This is in attach 雑まは かまで編 Gaboi

• RESERVED THE DE 70 5 55 LEG e Comunicación de pare APPLY IN NUMBER i - e - marci :- : - - - d Assistant to Phy 44 1 5 - 1 (PT

inti

and the contraction

SALT DEST Tee NOVDP Tel.: 246

Edité tot la S.A.R

Géran And For Contract de la Habert Beare-Mer Andre Laurens Darie de 🌬 energia ens à Capital y

modern essocies My marteur My marteur e Huber Bruse y Pedarenr Dusiel V Coredanteur Carade (

103 Property of the state of the st Saul Sec. - Case

Commission Parity

155\ 3

## <u>étranger</u>

### **AFRIQUE**

LE MARÉCHAL NEMEIRY AYANT PRIS DES « MESURES ENCOURAGEANTES »

### Washington affirme que l'aide financière au Soudan n'est pas interrompue

avoir cédé aux exigences des Etats-Unis concernant la réforme de sa politique intérieure. Sans révéler les bases de l'entente intervenue entre Khartoum et Washington, un com-muniqué du Département d'Etat an-nonçait, le mardi 19 février, que les Etats-Unis n'avaient pas interrompu leur assistance financière au Soudan et que les relations entre les deux pays demouraient - excellentes -.

effet retard

··· incr

The Company

70 to 10 to

The Annual Control of the Annual Control of

to the kine

----

1998年前1988年前

in the state of th

್ಯ ಕ್ರಮ್ಮಣದಲ್ಲಿ

Service of the Latter

r at taken

1111111111

ing in the second and the

in the second se

سرات و مان دوست بدا

ALL THE STATE OF T

\*\*\*\*

in the dist

1

44

2 2 2

2

5000

11 (

3.00

7

4 3

....

.....

-

10 mg - 1

. .

-

77.5

4.61∻

۽ سيم

MAN.

# <u>\*</u>\*

31.15

Dans un premier temps, le Département d'Etat avait soutenu le contraire en confirmant l'information publiée par le Washington Post selon laquelle les Etats-Unis avaient décidé à la mi-décembre, avec leurs partenaires au sein du FMI, de sus-1,5 milliard de dollars l'an, en raison de la politique économique « désastreuse » que menait le maréchal Nemeiry (le Monde du 19 février). Le lendemain, le Département d'Etat révélait que l'Égypte procédait au retrait de son contingent stationné à Khartoum, mesure qui a été interprétée comme un geste de manvaise humeur (*le Monde* du 20 février).

Ce double coup de semonce pa-raît avoir engendré des résultats positifs puisque le Département d'État précisait mardi, dans son communiqué, que le gouvernement soudanais avait, en réalité, pris des « mesures encourageantes » et que les « informations de presse » concernant cette affaire avaient provoqué un considérable malentendu ».

Reste à savoir quelles - mesures encourageantes » ont été prises à Khartoum pour justilier ce retournement. Aucune information en provenance de la capitale soudanaise n'est

Le maréchal Nemeiry paraît venue étayer le propos du département d'Etat. Les réformes - économiques, politiques? - apparemment promises par le maréchal Nemeiry feront sans doute l'obiet de futures consultations, notamment avec le vice-président américain, M. George Bush, attendu à Khartoum au début du mois prochain.

> Sans rapport apparent avec la crise soudaine, la Maison Blanche a annoncé, le même jour de la « mise au point - du Département d'Etat, que M. Bush effectuera du 3 au 10 mars une tournée au Soudan, au Niger et au Mali. Le ! 1 mars, il sera à Genève, où il prendra la parole à la conférence des Nations unies sur l'aide aux pays en voie de développe-

Ouant au maréchal Nemeiry, qui observait le silence depuis plusieurs semaines, il a relancé ce mardi - coincidence fortuite? - ses attaques contre l'Union soviétique et ses · satellites · en Afrique. Dans une interview publiée par le quotidien Al-Ayyam, il a accusé Moscou de - comploter - en association avec la Libye, l'Ethiopie et la République démocratique du Yémen (du sud), en vue de déstabiliser les régimes sondanais, égyptien et somalien. Confirmant implicitement les échanges secrets qui se sont déroulés ces derniers mois entre Khartoum et Tripoli, il a, d'autre part, révélé - en s'indignant - que le colonel Kadhafi hii avait offert une somme de 6 milliards de livres soudanaises s'il lui livrait en échange les opposants libyens réfugiés au Soudan.

### République sud-africaine

### Vague d'arrestations dans les milieux anti-apartheid Six dirigeants de l'opposition inculpés de haute trahison

Johannesburg. — La presque totalité de l'appareil dirigeant du Front démocratique uni (UDF) est maintenant sous les verrous après la vague d'arrestations lancée le mardi matin 18 février dans plusieurs villes du pays. An moias treize militants de cette organisa-

Ces six membres de l'UDF, parmi lesquels l'un de ses trois pré-sidents, Mue Albertina Sisulu, épouse du leader de l'ANC (Congrès national africain), Albert Si-sulu, condamné à la prison à vie, vont rejoindre sur les bancs des accusés huit autres dirigeants locaux ou nationaux de cette organisation appréhendés le 21 août dernier lors de la campagne de boycottage contre les élections au Parlement des chambres indienne et métisse Leur procès doit avoir lieu le

dirigeante de l'UDF. Cette organisation avait été créée en août 1983 pour s'opposer à la réforme constitutionnelle adoptée le 2 novembre de la même année et qui a permis aux communautés indiennes et métisses d'élire leurs représentants au Parlement. Elle regroupe plus de sept cents or-ganisations souvent disparates, mais qui ont toutes en commun de combattre le système de l'apar-

29 mars. Les autorités n'ont fourni

ancune explication à cette rafle qui

a achevé de démanteler l'instance

Le rôle de l'UDF n'a cessé de croître dans la contestation du régime, que ce soit lors des élections de l'été dernier on pendant les émeutes qui ont ensanglanté les townships à l'automne. La menace de bannissement a plané à plusieurs reprises sur ce mouvement que le pouvoir accuse non seulement d'être l'instigateur de la violence mais aussi d'être une façade de l'ANC. tion on de mouvement anti-apartheid ont été appréhendés à Johannesburg, à Durban, au Cap et à Oudtshoorn (province du Cap). Des perquisitions ont été opérées dans les bureaux de PUDF ou d'organisations affiliées, ainsi qu'an domicile de certains des interpellés. La police a confir d'entre eux seront inculpés pom son — un délit passible de la pour en présentés jeudi devant le autres sont actuellement interrediées, ainsi qu'an domicile de certains des

De notre correspondant

S'il est certain que quelques membres dirigeants sont proches de l'organisation bannie en 1960, l'UDF regroupe une vaste bro-chette de personnalités parfois divi-sées sur les moyens de la lutte. Un exemple en a encore été fourni à propos de la question de l'opportu-nité de la visite en Afrique du Sud du sénateur Edward Kennedy.

### Une cible privilégiée

A la veille de cette opération de police, le ministre de la loi et de l'ordre, M. Louis Le Grange, déclarait encore: « On ne bannit pas une organisation parce qu'on ne l'aime pas ou parce qu'elle est ac-tive dans un domaine particulier. La répression suffit.

Il ne resterait actuellement que deux membres en liberté de l'étatmajor de l'UDF, ainsi que le fondateur, le pasteur Allan Boesak, contre qui une campagne de déni-grement a été lancée à propos d'une supposée relation extraconnigale. La police est fortement soupconnée d'être à l'origine de ces basses manœuvres, malgré ses dé-négations. Manifestement, l'UDF est devenu an fil des mois une cible privilégiée du pouvoir en raison de son impact grandissant.

Ces arrestations intervienment au moment même où le gouvernement esquisse une politique d'onverture et tente de renouer le dialogue attirer l'attention mondiale sur

avec l'opposition noire, y compris l'ANC, à condition qu'il renonce à la violence. La dernière illustration en a encore été l'offre condition-nelle faite par le chef de l'Etat, M. Pieter Botha, de relâcher certains détenus condamnés à de longues peines. Dix-huit d'entre enx ont à ce jour accepté le marché, mais les plus célèbres d'entre eux. à commencer par Nelson Mandela, ont refusé.

Que signifie alors ce nouveau dureissement du régime? Les observateurs restent perplexes sur les motivations de ce nouveau coup de filet et sont douter les détracteurs du gouvernement de sa volonté de négocier. Le Congrès indien du Transvaal, organisme affilié à l'UDF, pose clairement la ques-tion: « Au moment où M. Botha parle à Mandela et lui demande de renoncer à la violence, il arrête et inculpe de haute trahison les dirigeants de l'UDF et d'autres organisations qui sont et ont toujours été favorables à un changement pacifique. »

De son côté, Mª Helene Suzman, députe du parti d'opposition PFP (Parti fédéral progressiste), fait remarquer que « le gouvernement veut ignorer le fait qu'un grand nombre de gens de l'UDF n'ont aucun moyen d'expression politique. Ce genre d'actions, ajoute-t-clic, ne peut qu'à nouveau

interpellés. La police a confirmé que six d'entre eux seront incuipés pour haute trabi-sou — un délit passible de la peine capitale — et présentés jeudi devant le tribunal. Les autres sont actuellement interrogés en vertu

> l'Afrique du Sud et attiser les ampagnes pour isoler le pays. .
>
> Certains des militants arrêtés l'avaient déjà été au mois d'août dernier et plusieurs d'entre eux re-lâchés après que le gouvernement eut décidé le 10 décembre que tous les mandats d'arrêt délivrés en vertu de la section 28 de la loi sur la sécurité interne, qui permet la détention illimitée sans jugement étaient « retirés ou annulés ». Tout se passe comme si le gouver-nement choisissait à nouveau la manière forte alors que l'agitation qui a repris à la rentrée scolaire, début janvier, dans les écoles noires se poursuit en plusieurs endroits du pays.

> Peu nombreux sont les jours où des incidents ne sont pas signalés : écoles brûlées ou mises à sac, véhi-cules incendiés, heurts avec la police. Un mécontentement rampant qui asseure ici ou là avec, de temps à autre, des bouffées de violence comme à Crossroads, près du Cap (le Monde du 18 février), où le bilan officiel des émeutes grossit au fil des heures. Il est actuellement de treize morts et cent trente-sept blessés.

Des heurts se sont de nouveau produits mardi dans ce camp de squatters qui vit sous la menace permanente d'une expulsion, mal-gré une tentative de conciliation. Trente-sept personnes ont été arrê-tées, et la plupart des habitants refusent de quitter leur baraquement, craignant qu'on ne le

MICHEL BOLE-RICHARD.

### A TRAVERS LE MONDE

### Colombie

• LE M-19 A ÉLU UN NOU-VEAU COMMANDANT. - Le groupe de guérilla M-19 (Mouve-ment du 19 avril, extrêmegauche) a élu commandant un avocat de trente-cinq ans. Mo Alvaro Fayat. Le nouveau chef guérillero succède à M. Ivan Marino quarante-quatre ans, tombé en disgrâce l'année dernière après qu'il eut affirmé son soutien aux trafiquants de drogue. Le M-19 a renouvelé son attachement à une trêve de paix pour réaliser un grand dialogue national ». —

### Gabon

 RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DES LÉGISLATIVES. - Cent onze députés ont été élus au premier tour des élections législatives, dimanche 17 février, par les membres des sections et des comités du Parti démocratique gabonais (PDG, parti uni-que), qui ont refusé de recon-duire quarante-neuf de leurs anciens représentants à l'Assem-

mardi de source officielle. Un deuxième tour des législatives, le 3 mars prochain, cette fois au suffrage universel direct, doit cependant confirmer le premier scrutin. ~ (AFP.)

■ RECTIFICATIF. - Le nom

blée nationale, annonce-t-on-

du nouvel ambassadeur du Gabon qui vient de présenter ses lettres de créances (le Monde du 20 février) a été mal orthographié. Il s'agit de M. Jean-Claude Labouba et non pas Laboura, comme il était écrit par er-

### Inde

• LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION. - Le gouvernement de M. Rajiv Gandhi, qui poursuit sa lutte contre la corruption, a limogé, mardi 19 février, les directeurs de la Banque nationale du Pendjab, de la Banque centrale d'Inde et de la Banque de Baroda. Licenciés sur ordre du ministère des finances, ils ont reçu trois mois de salaire comme seule indemnité, a annoncé la presse indienne. M. Gandhi a également demandé une enquête

sur le marché noir des automobiles Maruti, produites en colla-boration avec la firme japonaise Suzuki. – (AP.)

### Tchad

 LIBÉRATION DE DEUX EMPLOYES D'EXXON CAP-TURÉS DANS LE SUD. employés par la société Esso Exploration ont été enlevés au sud du Tchad, puis relâchés, a annoncé une porte-parole d'Esso. Les deux hommes ont été enlevés le 8 février et libérés le 13. Esso Exploration, filiale de la firme américaine Exxon, a été contactée par le groupe qui s'est unique-ment présente par les initiales FACDM. La porte-parole a précisé qu'aucune somme d'argent n'avait été payée et a ajouté que le gouvernement tchadien avait été « très coopérant » pendant que les deux otages étaient en captivité. – (Reuter.)

### Yougoslavie

• LOURDE CONDAMNATION POUR UN « ISLAMISTE ». -Un Yougoslave musulman, M. Saif Egrlic, a été récemment condamné à quatre ans de prison ferme par un tribunal de Bosnie-Herzégovine pour avoir « pro-pagé l'intégrisme islamique », rapporte la presse de Belgrade sans préciser la date de cette condamnation. Les autorités bosniaques, soulignent les observateurs, se montrent de plus en plus sévères vis-à-vis des musulmans contestataires, et plusieurs autres personnes ont déjà été condamnées à des peines allant jusqu'à douze ans de prison pour les mêmes motifs. — (AFP.)

• UN AVOCAT FAIT LA GREVE DE LA FAIM. – L'un des avocats des six personnes ré-cemment jugées à Belgrade, Me Vladimir Seks, en grève de la faim depuis son incarcération le 13 février, a été transféré à l'hôpital de la prison de Zagreb, a-t-on appris mardi 19 février auprès de sa famille. Me Seks. purge une peine de sept mois d'incarcération à laquelle il avait été condamné en décembre 1981 pour « propagande hostile ». L'avocat a été radié du barreau de Croatie. Les recours légaux contre l'exécution de la sentence ne sont pas épuisés, il estime que sa mise en détention vise à l'empêcher de poursuivre la défense de son client, le sociologue Vladimir Mijanovic, principal accusé du procès des six intellectuels, dont le cas a été dissocié par le

### Djibouti dans l'œil du cyclone (Suite de la première page.)

A l'abri du parapluie militaire français. Djibouti continue donc de se développer, sans empressement et non sans quelques temps morts. Après l'indépendance, deux années se sont écoulées avant le lancement des premiers programmes. Le même phénomène s'est produit après la réunion de la conférence des donateurs. En 1703, inc. faires vont un pen reprendre avec des donateurs. En 1985, les afl'amenagement d'un parc a betail, d'un abattoir et, à la fin de l'an-née, d'une usine d'aliments pour le bétail. Entre-temps, la mise en chantier de la «route de l'unité» chantier de la « route de l'unité »

— un investissement de 30 millions
de dollars environ — procurera
quelques emplois, et son achèvement facilitera l'accès au marché
de Djibouti-ville des produits d'une
douzaine de centres de développement agricole du Nord.

### La géothermie à l'honneur

Forages de puits, petits projets agricoles, on ne voit pas grand à Djibouti, sauf dans le domaine de Djibouti, sauf dans le domaine de la géothermie. Des forages sont prévus en profondeur dès cette année et, si les résultats correspondent aux espérances, vers la fin des amées 80 la République pourrait être dotée d'une centrale d'une puissance de 20 Mw (la consommation nationale actuelle est d'environ 30 Mw). Coût: une cinquantaine de millions de dollars. Beaucoup d'autres projets sont déjà en cours de réalisation ou prévus: aménagement de l'aéroport, pêcheries, formation soclaire, minoterie, etc. Le plus important demeure cependant l'aménagement de pendant l'aménagement de Djibouti-ville – les deux tiers de la population, – puisque quelque 40 millions de dollars ont été prévus pour doter la ville d'une in-frastructure urbaine décente.

frastructure arbaine décente.

Vit-on mieux à Djibouti aujourd'hui qu'à la date de l'indépendance? C'est difficile à dire. Logement neufs et voitures se
multiplient. Le franc-djibouti, rattaché au dollar, est une mounaie
forte. L'inflation est inexistante
(0,1%). Mais la République a dû,
pendant plusieurs années, héberger
les réfugiés de la guerre d'Ogaden
(1977-1978) — qui sont encore (1977-1978) - qui sont encore une quinzaine de milliers - et traverser plusieurs périodes de séche-resse. Tout en demeurant dans des proportions raisonnables, la corrup-tion existe et les écarts de revenus sont parfois très sensibles. Le re-venu annuel par habitant venu annuel par habitant —
400 dollars — ne veut rien dire car
il tient compte des revenus des
étrangers, et le coût de la vie demeure très élevé. Dans l'ensemble,
cependant, les Djiboutiens s'en tirent un peu mieux qu'auparavant,
tandia que le territoire se dote, peu
à peu, d'une bonne infrastructure. Avec ses deux porte-conteneurs flambant neufs — d'une capacité de transfert de vingt-cinq conteneurs à l'heure — le port va se lancer dans sa vocation d'« éclatement » sur les autres ports de la région moins bien lotis (Berbera,

Aden, sur la mer Rouge; Tanga, Mombasa, Dar-Es-Salaam, sur l'océan Indien). En effet, le transit

et du Tigré.

tits pour se consacrer à des affaires

plateau situé à 50 kilomètres au sud de Djibouti-ville et à 700 mètres d'altitude, où les soirées sont fraîches. Sous l'autorité de cet homme

toujours alerte - il a soixante et onze ans, - la gestion des affaires s'organise autour de M. Barkat Gourad Hamadou, un premier ministre qui a pris davantage de poids, et de M. Guedi, directeur de cabinet du président, grand commis de l'Etat, qui épluche les dossiers échouant inévitablement sur son bureau. Quant aux minis-tères, ils fonctionnent au gré des tempéraments des ministres, avec, de l'avis général, une bonne note pour celui de l'éducation, et des jugements partagés sur celui de la santé. D'ailleurs, Djibouti aurait pu sante. D'allieurs, D'hoout aurait pu se contenter de directions pour ad-ministrer une population qui connaît trop bien les tragédies qui se jouent au-delà de frontières toutes proches pour ne pas rèver paisiblement lorsque le soleil se noie à l'horizon de la mer Rouge. JEAN-CLAUDE POMONTI.

## Le Monde

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F Tél: 246-72-23 Edité par la S.A.R.L. le Monde

Gérant : André Fontaine, tour de la publication Anciens directeurs: Hisbert Besre-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société : cinquante ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 500.000 F Principaux associés de la société
Société civile
« Les Rédacteurs du Monde », MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef: Claude Sales.



1983

Commission paritains des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

ABONNEMENTS BP 507 09 **75422 PARIS CEDEX 09** 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 644 F 915 F 1 150 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 674 F 1 309 F 1 913 F 2 480 F ETRANGER (par messageries)

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG
PAYS-BAS

386 F 734 F 1 050 F 1 330 F

IL - SUBSSE, TUNISSE
401 F 944 F 1 365 F 1 750 F

Par vole aériceme : tarif sur dessande.
Changements d'adresse définitifs on provisoires (deux semaines ou plus) : nos abounés sont invités à formuler leur démande une semaine au moins avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à

Veullez avoir l'obligeance d'écrire tous les ness propres en capitales d'imprimerie.

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Algéria, 3 DA; Maroc, 4,20 dir.; Tunkia, 380 m.; Alemagna, 1,70 DM; Astriche, 17 sch.; Beigique, 28 fr.; Caneda, 1,20 8; Côte-d'ivoire, 380 F GFA; Danemark, 7,50 kr.; Eagagna, 110 pas.; E-U., 18; G-B., 55 p.; Gröca, 85 dr.; Irlanda, 85 p.; Italia, 1 700 L.; Libva, 500 P.; Libva, 0,350 DI; Lucabourg, 28 fr.; Norvèga, 8,00 kr.; Pays-Bas, 1,75 ft.; Portugal, 85 eac.; Sárágal, 300 F GFA; Suède, 7,75 kr.; Suèles, 1,80 £; Yougosinia, 110 nd.

sur Addis-Abeba ne donne guère de satisfactions. La modernisation du chemin de fer djibouto-éthiopien est insuffisante pour es-pérer un gros trafic. En dépit de graves problèmes d'engorgement, les Ethiopiens préfèrent de toute façon utiliser leur port d'Assab, même quand ils ne parviennent plus à acheminer, par cette voie, les secours aux affamés du Wollo

Sur le plan intérieur, les esprits se sont calmés. « Au début, tout le monde voulait être président », ré-sume M. Hassan Gouled, dont le deuxième mandat présidentiel arri-vera à échéance en 1987. Après quelques dures épreuves, la classe politique s'est assagie et les principaux opposants ont, faute d'un choix, mis en veilleuse leurs appéparfois lucratives. Le chef de l'Etat passe une partie de la so-maine dans sa villa d'Artah, un

ean DANIEL Le Temps qui reste nouvelle édition corrigée, enrichie, actualisée. ·Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis cet après guerre où s'est décidé le partage définitif des idées, des événements et la mise à l'épreuve des politiques de gauche. Je dis souvent :

quelqu'un le sait, quelqu'un l'a raconté, il s'appelle Jean Daniel. Il l'a raconté en pleine lumière, à partir de sa propre vie, c'est-à-dire au plus près de ce que chacun a vécu"

Marguerite Duras

GALLIMARD MY

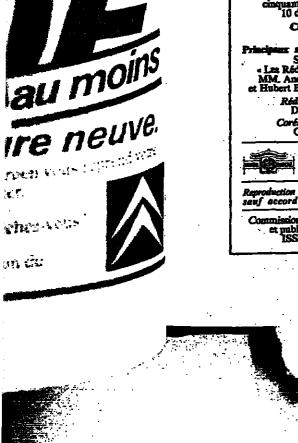

### DIPLOMATIE

### M. Gromyko met de nouveau en garde les Etats-Unis contre la « réalisation » de leur projet de défense spatiale

a, une nouvelle fois, mis en garde le président Reagan contre les conséences possibles de son « initiative de défense stratégique ., l'IDS. . La réalisation des projets du gouvernement des Etats-Unis dans l'espace signifierait qu'il ne serait plus question d'une réduction et encore moins, bien sur, d'une liquidation des armes nucléaires. Cela ouvrirait en outre la voie à une nouvelle course our armements dans toutes

De notre correspondant

les directions et ébranlerait la sécurité internationale », a déclaré, mardi 19 février, le ministre soviétique des affaires étrangères. M. Gromyko parlait devant ses «électeurs » de la circonscription de Kaliningrad, dans la région de Moscou, en prévision du scrutin de dimanche prochain.

Le mot important dans cette semonce plus conciliante qu'il n'y pa-

## APRÈS LA RENCONTRE ENTRE JEAN-PAUL II ET M. PÉRÈS

Le Vatican rappelle ses « divergences de vues » avec Jérusalem « sur les problèmes essentiels »

De notre correspondant

sont traditionnellement délicates. L'entretien qu'ont eu, mardi 19 fé-vrier, Jean-Paul II et M. Shimon Pérès, premier ministre israélien, en visite à Rome, en témoigne. Les commentaires faits par M. Pérès à la suite de sa rencontre avec le pape a appelé de la part du Vatican un communiqué qui tient de la mise au point : « L'entretien a été cordial, mais il existe des divergences de vues sur les problèmes essentiels ». devait préciser le porte-parole du Vatican; ces problèmes ont trait au statut de Jérusalem, à la souveraineté du Liban sur tout son territoire et an sort du peuple palestinien.

A l'issue de son audience privée avec Jean-Paul II, qui a duré qua-rante minutes, M. Pérès, au lieu de se contenter des remarques géné-rales formulées par les hôtes du pape, a abordé les questions de fond évoquées en cours de l'entretien : « Sur la question de Jérusalem, a-t-il déclaré, il est clair que, dans notre dialogue, il faut distinguer les aspects religieux et politiques. En ce qui concerne le premier, il est clair que la liberté religieuse pour tous doit être garantie; sur le plan politique, Jérusalem reste l'unique capitale de l'Etat d'Israël. » L'ambiguīté des propos de M. Pérès, pouvant laisser croire que Jean-Paul II partageait l'opinion du premier mi-nistre sur la question de Jérusalem, a appelé une précision du porte-parole du Vatican : « Il convient de préciser que les propos de M. Pérès reflètent uniquement la position d'Israël et non celle du Saint-

Malgré ce léger incident, on note gage de paix - de M. Pérès et on re-

Cité du Vatican. – Les relations entre Israël et le Saint-Siège, qui n'ont pas de liens diplomatiques, est déjà un point positif, la visite de sur la question palestinienne. Ce qui est déjà un point positif, la visite de M∝ Golda Meir à Paul VI en 1973 ayant consacré à cet égard, une forte divergence des positions. Il en alla de même en 1982 lorsque Jean-Paul II reçut le ministre des affaires étrangères israélien, M. Shamir. En septembre de la même année, l'audience accordée par le pape à M. Yasser Arafat provoqua des protestations d'Israel et une réplique non moins sèche du Vatican.

> C'est la première fois depuis douze ans qu'un premier ministre israélien se rendait au Vatican. La visite de M= Golda Meir avait été considérée à l'époque comme un succès diplomatique par Israël, bien que cette rencontre n'ait pas débou-ché sur l'établissement de relations diplomatiques. Depuis la création de l'Etat hébreu, le Vatican n'a cessé de demander un statut international pour les Lieux saints à Jérusalem, seule manière, selon lui, de garantir la liberté de culte pour les trois religions; cependant, Israël rétorque qu'il est en mesure d'assurer une pleine liberté de culte. Le Vatican s'est, en outre, inquiété à maintes re-prises du sort des Palestiniens. Dans une lettre apostolique datée du 20 avril dernier, Jean-Paul II rappelait que le peuple palestinien a « le droit naturel de retrouver une patrie et de vivre en paix ». Il réaffirmait, en outre, que Jérusalem fait partie du patrimoine spirituel de l'humanité et ne doit pas faire l'objet - de revendications exclusives >. M. Pérès a invité Jean-Paul II en Israël, mais il ne semble pas que le Vatican juge pour l'instant cette visite opportune.

PHILIPPE PONS.

### **PROCHE-ORIENT**

Liban

### Le commandant Rhodes est le cinquième observateur français tué à Beyrouth

teurs français au Liban, le commandant Paul Rhodes, a été tué mardi soir 19 février au sud-est de Beyrouth, dans des circonstances encore mal élucidées. Un responsable de ce corps, qui est chargé de superviser le cessez-le-feu entre les deux secteurs de la capitale, s'est borné à déclarer que « le chef de bataillon Rhodes, responsable du poste d'observateurs de Choueisate, dans la banlieue sud-est de Beyrouth, a été victime d'une agression mortelle par balles, devant l'entrée du poste, par des éléments non-identifiés . Selon les premières informations de source tué lorsque des éléments armés ont attaqué la position où il se trouvait avec d'autres hommes sur les col-lines de Choueifate. Les agresseurs ont tiré sur le poste avant de se retirer, et les observateurs ont évacué leur position. Les observateurs dans ce secteur sont chargés, en coordination avec la gendarmerie libanaise, d'observer le cessez-le-feu, régulièrement violé par les échanges de tirs entre les miliciens druzes du Parti socialiste progressiste de M. Walid Joumblatt, qui contrôlent la localité de Choucifate, et les Forces libanaises, qui contrôlent la localité de Kfarchima, qui jouxte celle de Choucifate.

La mort du commandant Rhodes porte à cinq le nombre des observateurs tués depuis l'arrivée à Beyrouth, en mars 1984, de ce corps d'observateurs qui comprend 81 officiers et sous-officiers français, mais c'est le quatrième mort depuis le 8 ianvier de cette année.

D'autre part, on apprend qu'une grave confrontation a cu licu lundi matin au sud du Liban entre des casques bleus » français de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) et des soldats israéliens qui ont intercepté un convoi de la FINUL sur le pont de Qas-mieh, au sud du sleuve Litani, entre Tyr et Saïda. Lorsque les « casques bleus » ont insisté pour passer, les soldats israéliens ont ouvert le feu en direction du convoi et ont pris des positions de combat. Les Français ont alors chargé leurs armes et pris, de leur côté, des positions défensives. Le convoi a pu finalement pas-ser après quarante minutes de négociations tendues entre les deux parties. M. Timur Goksel, le porteparole de la FINUL, a dénoncé cet · injustiflable harcèlement • ct a affirmé que le commandement des casques bleus » allait porter l'affaire auprès des autorités militaires israéliennes ..

A Saīda, l'assassinat mardi d'une personne accusée de collaboration et appartenant à une influente famille de la région, les Zein, a fait monter la tension dans la ville. Quelques instants plus tard, les cousins de la victime sont passés dans la ville en ti-rant en l'air des rafales de kalachnikovs, obligeant tous les commerçants à fermer boutique. Le calme est revenu après l'intervention de l'armée, qui a pris position aux principaux carrefours de la ville.

A ce propos, la ville libanaise a rendu public un premier bilan d'un mois de « chasse » livrée par la résistance aux personnes accusées de collaboration avec les Israéliens : quarante personnes exécutées, vingt-neuf arrêtées, vingt-cinq au-tres qui se sont rendues au Front de la résistance nationale et soixante qui ont quitté la région de Saïda. Après l'annonce du retrait israélien, le 20 janvier dernier, le Front de la résistance nationale avait accordé un délai, qui a expiré lundi dernier, pour que les « collaborateurs » se rendent. - (AFP, Reuter.)

Soviétiques affirmaient jusqu'ici que la simple poursuite par les Amé-ricains des « recherches » dans le domaine des armes spatiales mettait en péril la reprise du dialogue Est-Ouest. Par la voix autorisée de M. Gromyko, ils abandonnent cette position « dure », puisqu'ils évo-quent, pour la stigmatiser, une perspective plus lointaine, celle de la - réalisation des projets - actuels. Il s'agit en fait d'une réponse modérée aux propos très fermes sur le fond tenus par le président Reagan lors de son entretien avec le New York Times du 12 février dernier (le Monde 14 février). Le chef de l'exécutif américain

avait confirmé à cette occasion qu'il entendait maintenir envers et contre tout, et quels que soient les progrès éventuels des négociations soviéto-américaines de Genève qui doivent s'ouvrir le 12 mars prochain, son ambitieux programme de défense spa-tiale. Les Soviétiques avait aussitôt répliqué que l'IDS devait être mise sur la table à Genève, comme M. Shultz s'y était engagé le 8 jan-vier dernier dans la même ville lors de sa rencontre avec M. Gromyko. Ce dernier, sous une apparence de fermeté, accepte donc maintenant l'idée que les négociations de Genève se déroulent parallèlement à la poursuite du programme de recher-ches, voire d'essais, de l'IDS.

Il s'agit d'un infléchissement important de l'attitude soviétique, qui incite à un certain optimisme. La si-tuation est en effet moins bloquée que les Soviétiques voudraient le faire croire. Il devrait normalement être possible de parler de tout ce qui a été prévu à Genève (espace, armes intercontinentales, euromis-siles) puisque l'élément le plus sensible de cette « troika » pour les Soviétiques, la militarisation de l'espace, ne semble plus faire l'objet d'une condition préalable sine qua non du Kremlin

M. Gromyko a encore évoqué les e forces qui n'ont toujours pas abandonné l'espoir de réviser les frontières européennes telles qu'elles se sont établies après la se-conde guerre mondiale. - Ce qui encourage les revanchards, ce sont les petites tapes amicales que leur ment les milieux officiels de certains pays occidentaux . a-t-il ajouté. La RFA est clairement visée. Moscou reproche à Bonn, au chancelier Kohl et surtout à son parti de favoriser » ce qu'on appelle ici le « le revanchisme ». La France est aussi égratignée au passage, quoique de façon plus oblique. Parlant de la politique aventuriste et de la ligne manifestement militariste des Etats-Unis, M. Gromyko estime que · certains de leurs partenaires de l'OTAN, mais pas tous ·, expriment leur . inquiétude - et seur - mécontentement - à ce sujet. Paris semble en cause au moins autant sinon plus que Londres et Bonn.

M. Jean-Bernard Raimond, nonvel ambassadeur de France, a pu vérifier ce mercredi 20 janvier si un \* courant d'air chaud ., pour re-prendre l'expression de M. Mitter-rand, soufflait toujours entre Moscou et Paris. Rappelant la volonté de la France de - dialogue - mais aussi quelques réalités telles que le déficit persistant, au détriment de la France, de la balance commerciale entre les deux pays, M. Raimond a présenté ses lettres de créance à M. Vassili Kouznetsov, premier vice-président du présidium du Soviet suprême, le - numéro deux » dans la hiérarchie d'Etat. M. Tchernenko, pour sa part, est toujours in-

### DOMINIQUE DHOMBRES.

 Succès d'un essai en vol d'un missile de croisière américain. – Le premier essai en vol d'un missile de croisière américain réalisé au-dessus du Canada a été un succès, a dé-claré, mardi 19 février, un porteparole de l'armée de l'air américaine qui a suivi ce test depuis la base des s armées canadiennes de Cold-ON Lake (Alberta), où a atterri l'engin. Selon les premières indications, le missile, qui avait été largué d'un B-52 de l'US Air Force audessus de la mer de Beaufort à 14 h 32 GMT, a suivi correctement sa trajectoire avant d'atterrir quatre heures et dix-huit minutes plus tard (à 13 h 50 GMT), sous un ciel convert, sur le polygone de tir de Prim-rose. Les tentatives de l'organisation Greenpeace pour gêner le déroule-ment de l'essai à l'aide d'un filet et de ballons sont restées vaines. -

Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE **UNE ÉDITION** INTERNATIONALE

(AFP.)

ment destinée à sos k résidant à l'étranger Exemplaires spécimen sur demande

### UN ENTRETIEN AVEC LE NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

### M. Marcelino Oreja veut accroître le poids politique et l'efficacité du Conseil de l'Europe

M. Marcelino Oreja, qui a pris le 1º octobre deruler la succession de M. Franz Karazek an secrétariat général du Conseil de l'Europe, a entrepris une série de voyages qui doivent le mener successivement dans les vingt et une capitales des Etats membres, A l'occasion de son passage à Paris, où il a été reçu par M. Mitterrand et a rencontré, outre M. Fabius, plusieurs membres du gouver-nement (le Monde du 16 février), l'ancien ministre espagnol des affaires étrangères nous a confié ses projets.

M. Oreja souhaite, d'une manière générale, «réactiver» l'institution, qu'il juge injustement méconnue. «Mais une telle ambition suppose aussi une certaine concentration des activités du Conseil de l'Europe, reconnaît-il. Si l'on veut faire mieux et plus vite, il faut aussi accepter l'idée de faire moins. » Il est vrai que le Conseil mène actuellement de front quelque deux cents types d'activités différentes... M. Oreja va tenter d'éviter une telle dispersion, en mettant l'accent sur les . champs d'action privilégiés : les droits de l'homme et les libertés fondamen-tales, la défense de la démocratie (en particulier contre le terrorisme) et des sociétés occidentales, notamment contre la drogue.

ment contre la drogue.

Ces libertés et cette démocratie constituent, pour le secrétaire général du Conseil de l'Europe, le patrimoine commun aux vingt et un pays (1) rassemblés à Strasbourg.

Défendre ce patrimoine, ajoute-t-il, suppose un engagement actif. Une grande conférence internationale sera granisée en mars à Vienne. sera organisée en mars à Vienne, avec les ministres intéressés (intérieur, justice, etc.). En outre, une réflexion de fond s'impose, selon lui, à propos de phénomènes nouveaux qui ont ou auront des implications pour les libertés, et peuvent même poser des problèmes éthiques : l'informatique, les manipulations

Pour symboliser cet attachement aux libertés, mais aussi pour rassem-bler en un même lieu tous les instrubler en un même lieu tous les instru-ments qui penvent concourir à leur défense, M. Oreja vondrait obteur l'accord des «vingt et un» pour construire un « palais des droits de l'homme». Ce projet, déjà relative-ment avancé, pourrait voir le jour en 1989, pour le deux centième anni-versaire du début de la Révolution française.

 Mais dans nos sociétés libres, ajoute M. Oreja, ces droits ne sont plus seulement civils et politiques, puisque, pour l'essentiel, la question est réglée, parfois depuis long is, sur ce terrain-là. Els soi aussi économiques et sociaux; et là, il reste beaucoup à faire. L'espace social européen doit fonctionner mieux. Il faudrait arriver à incorporer les droits sociaux au mécanisme de la convention sur laquelle est fondé le Conseil de l'Europe. » Le socrétaire général estime qu'un pre-mier pas important pourrait être franchi, à cet égard, en améliorant le fouctionnement des comités d'experts, en associant à leurs travaux les partenaires sociaux et en développant l'activité du comité des ministres des « vingt en un ». Celui-ci se réunira en avril pour examiner, entre autres choses, de nouvelles propositions en matière de coopération des polices et de prévention des

### Culture et dialogue **Est-Ouest**

Un effort particulier va être tenté en direction de la jeunesse (un grand rassemblement est prévu à Strasbourg le 6 juillet, auquel assistera M. Fabius) et des activités culturelles, domaine dans lequel M. Oreja voit un autre facteur d'unité européenne. Y compris d'ail-leurs avec cette - autre Europe -d'au-delà le rideau de fer, avec laquelle il ne désespère pas de voir les «vingt et un» ouvrir le dialogue. Il est grand temps, dit-il, de com-prendre que les relations Est-Ouest ne doivent être limitées ni aux Américains et aux Soviétiques, ni à la question des armements. L'Europe pourrait jouer un très grand rôle

dans ce rapprochement, qui a d'évi-dentes bases culturelles. N'y a-t-il pas là, toutefois, le ris-que d'une concurrence entre Conseil de l'Europe et Communauté euro-péenne (dont les assemblées parlementaires se partagent d'ailleurs, en alternance, l'hémicycle de Stras-bourg)? « Surtout pas, se récrie M. Oreja. Notre devise serait plu-tôt: deux institutions, une seule Europe. Mais il y a des choses qui

 M. Louis Mexandeau en Irak. - Le ministre français des postes et télécommunications, M. Louis Mexandeau, signera le jeudi 21 février avec son homologue ira-kien M. Abdel Rahim Abdoul-Jabbar un protocole d'accord por-tant sur la formation de techniciens irakiens dans des entreprises fran-çaises de télécommunications. M. Mexandeau est arrivé dans la capitale irakienne mardi soir pour une visite de trois jours en Irak. -

(Reuter.)

pervent davantage se faire au sein du Conseil, qui regroupe toutes les démocraties du continent, et dans un esprit plus directement politique. Nous sommes les mieux placés

Nous sommes les mieux placés pour donner une expression politique commune aux Européens entre les deux grandes puissances. »

A propos de démocratie, où en est la controverse sur la Turquie? « Il faut essayer de la garder parmi nous, estime M. Oreja, en l'encourageam autant que possible à renouer avec une forme de gouvernement comparable aux nôtres. La commission des droits de l'homme, saisie par la France. les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège, prépare son rapport après enquête sur place. Mais l'Assemblée par lementaire a d'ores et déjà approuvé la présence en son sein des députés turcs. »

Et Malte? - Ses parlementaires Et Malte? « Ses parlementaires sont absents de nos réunions pour l'instant, mais nous espérons leur retour pour notre réunion d'avril. Le nouveau premier ministre, M. Bonici, a indiqué qu'il allait revoir la politique de La Valette à l'égard du Conseil. Deux rapporteurs iront à Malte en mars, et rendront compte à la commission juridique et à la commission politique. De toute façon, il ne me semble pas très envisageable que nous entrions dans un débat sur le fond du contentieux, c'est-à-dire la modification de la loi électorale maltaise. E NOUVEL

cent dix pé

and the second

3 (MA)

ا عانون ا

. . se d

.. tous C

75 1 C

- -+ <del>1</del>1

A GU

275 \$

----

3 THE

4.50

্রেক্স কর্মিক ক্রিক্স কর্মিক ক্রিক্স কর্মিক

- -1er

ربيوم - ٠٠٠

- 1

et la cr

The second second

ಗ್ರಾಮಕರ ಕುರುವ**ರ** 

ation of the state of the state

Transport of the Control of the Cont

A terminal supplies the fig.

85000 2-2-1-12005 B

Tana iam a o per

Ris Service Ser

The second secon

Table 1 Company of the State of

le chaf de l'i

4.77.5

53**t m** 

- - t <u>i</u>e

7.75

- ec. 4

A1 -- ----

Strategy and the strate

.. \*\*\*

. # .

Le Turquie et Malte sont les deux pays qui refusent la juridiction de la Cour des droits de l'homme du Conseil de l'Europe; s'y ajoutent la Grèce et Chypre pour refuser le principe du recours individuel à principe du recours insultate à cette instance (article 25 de la convention). Mais M. Oreja ne sonhaite pas s'attarder sur les différences de comportement des gouvernements à l'égard de tel ou tel point du traité : l'essentiel, dir-il, est du traité: l'essentiel, dit-il, est d'aller de l'avant dans quelques grands domaines où existe un fort consensus, en particulier « pour répondre aux nouveaux défis, comme la pauvreté dans les pays riches, la violence, la drogue... » Au Conseil de l'Europe aussi, on sait pratiquer, à l'occasion, la « géométrie variable ».

BERNARD BRIGOULEIX.

Les vingt et un membres du Conseil de l'Europe sont, dans l'ordre alphabéti-que : l'Antriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Iriande, l'Istande, l'Istale, le Licchtensrein, Malte, le Lausmbourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la RFA, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Finlande parti-cipe en outre à certaines de ses activisés,

## **AMÉRIQUES**

### Brésil

### Le roi Momo de la démocratie

De notre correspondant

Rio-de-Janeiro. - On l'a appelé le camaval de la démocratie. Mais la démocratie est arrivée trop tard au Brésil pour insoirer les écoles de samba qui, pendant quatre jours, ont paralysé le pays. Quand un camaval est fini, un autre commence... Celui de catte année a été préparé à une époque où, maigré les manife tions monstres en faveur du changement, on n'osait guère imaginer que le roi Momo, le personnage ubuesque qui ouvre chaque défilé, pourrait annoncer l'arrivée d'un opposant à la

présidence de la République. C'est pourquoi les écoles descendues des faveles, ces bidonplombent la baie de Guanabara, ont fait comme d'habitude : elles ont choisi dans la vie quotidienne ou dans l'histoire du pays de quoi composer leurs costumes, leurs chars, leurs chansons, ce qu'on appelle ici leurs € folies ».

Ce qui a dominé, c'est le souvenir ému, tendre, parfois ca-naille, du passé. C'est la ∢ saudade », ce mot si difficile à traduire et qui signifie à la fois la nostalgie, la mélancolle provoquée par la privation d'un être, d'un paysage, d'un objet. Oh saudade a chanté une école de samba. € Saudade du temps où Le lait n'était pas mouillé ence était bon marché Le haricot était abondant

Mémé gardait sous l'oreiller... son argent. » Le souvenir de Vargas, le Peron brésilien, a été évoqué, et Portela, l'une des grandes écoles

cariocas, a fait défiler ses « mulatas » (mulătresses) en chentant la douceur des anciennes années. Rigueur des temps présents. Rejet d'un régime finissant. Chaque carnaval est l'occasion, quesi unique, d'entendre la vox populi, la voix govaillause et écorchée des faubourgs. L'homme du peuple appelle à lui ses ancêtres africains et indiens. il raconte comment ils ont été massacrés, asservis, et lui, qui se sent encore esclave aujourd'hui, il chante : « Aujourd'hui, je vais

rêver, rêver. »

Ou bien, devenant plus concret, il dit : « Quem casa quer casa. » Autrement dit : « Pour se marier, il faut se loger, » La recherche d'une HLM sur un air de samba... Le Brésil ne serait pas le Brésil pourtant si le grand happening camavalesque ne mélan-geait pas les genres et les gens, ne plaçait pas côte à côte la fine fleur et le chiendent. Un chroniqueur de la « bonne société », un échotier du Tout-Rio et du Tout-Paris, Ibrahim Sued, est des-cendu aussi dans l'arène cette année, ou du moins son personnage et ceux qu'il a l'habitude de ce ne sont pas des haricots en abondance qu'ils ont demandés, « A mon banquet, ont-ils chanté, le caviar ne peut pas manquer. »

En somme, le carnaval, c'est comme le Club Méditerranée : l'endroit et le moment mythiques de l'année où sont censés fraterniser le patron et l'ouvrier. Ceux qui aux mythes préfèrent des réalités plus palpables, voient dans le triomphe de la mulătresse le véritable facteur de dé-

### CHARLES VANHECKE.

 Plus de deux cent quarante morts à l'occasion du Carnaval. - Plus de deux cent quarante personnes sont mortes entre le vendredi 15 et le mardi 19 février à Rio-de-Janeiro et à Sao-Paulo, à l'occasion du Carnaval. A Rio-de-Janeiro, plus de cent vingt personnes sont mortes à la suite de gigantesques beuveries pendant les défilés, mais aussi du fait de l'imprudence des bai-gneurs, selon l'institut médicolégal. A Sao-Paulo, quelque soixante-dix personnes ont été victimes de morts violentes éga-lement à la suite de beuveries. En outre, plus de cinquante au-tres ont péri étouffées par une soule qui se pressait sur les plages proches de cette ville pour échapper à la folie du Carnaval.  $-\langle AFP_{\cdot}\rangle$ 

### Regain de tension entre le Nicaragua et le Costa-Rica

Le Costa-Rica a demandé, mardi 19 février, au Nicaragua de réduire de quarante-sept à dix membres sa représentation diplomatique à San-José. Le gouvernement costaricien reproche au gouvernement sandi-niste d'avoir fait enlever un étudiant nicaraguayen réfugié à l'ambassade du Costa-Rica à Managua. Cette affaire avait entraîné le report sine die de la réunion du groupe de Contadora (le Monde du 15 février).

Plusieurs éléments pourraient renforcer les tensions entre les deux voisins d'Amérique centrale. L'annonce par le ministre costaricien de la sécurité, M. Piza, que les forces de police vont recevoir dans les prochains mois un entraînement antiterroriste, qui leur sera dispensé par des instructeurs américains, s'ajoute à la livraison par les Etats-Unis de fusils M-16 à San-José.

De son côté, le Nicaragua a ac-cusé, mardi 19 février, le Costa-Rica d'avoir permis à des rebelles antisandinistes de se servir de son territoire pour attaquer le poste-frontière de Penas-Blancas, à 144 kilomètres au sud de Managua. Le ministre des affaires étrangères nicaraguayen, le Père Miguel d'Escoto, a d'autre part demandé au Costa-Rica de - localiser et de protéger la vie - de plusieurs de ses ressortissants, qui au-raient été transférés dans le pays après avoir été enlevés par des troupes rebelles. Une requête similaire a été adressée au gouvernement du Honduras.

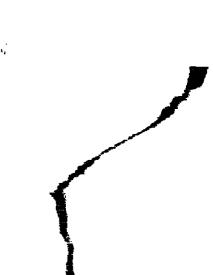

The second secon

SERMARD BRIGOULDL

Same and the same of the same

AND THE RESERVE

The second secon

1 To 12 To 1

general and the second

### de tension us et le Costa-Rica

The state of the state of the

LE NOUVEL AN CHINOIS A PÉKIN ....

Cent dix pétards par personne

De notre correspondant

lon du Nouvel An chinois sous la neige, événement assez rare pour être de bon augure. Comme pour une traditionnelle Saint-Sylvastre occidentale, les Péki-nois sont donc passés, sous les flocons et dans le vacarme de centaines de millions de pétards (cent dix per personne, selon les statistiques) et de feux d'artifice, de l'année de la souris à celle du buffle, symbole de l'affort. Le buffle est « Un ami loyal dans le travail, le jeu et la guerre », titrait le 'China Daily. L'année de la souris aura été celle des triomphes de M. Dang Xiaoping avec la réforme de l'économie et l'accept de l'estrat de l'es

Pékin. - Pékin a fêté le révail-

avait déclaré : « Qu'importe qu'un chat soit blanc ou noir pourvu qu'il attrape des souris. » La Fête du printemps, premier jour du calendrier lunaire, n'a toujours pas été supplantée par le 1º janvier. Au contraire, la tradition revient en force. Pour la première fois depuis trente ans, une grande foire a lieu dans l'enceinte du Ditan - le temple de la terre, - avec bailons en baudruche, baraques foreines, patitas gargotas servant des spécialités locales comme l'estomac de mouton farci... et dancing.

cord sur Hongkong. M. Deng, qui

Car, en dépit du froid, la danse est la dernière folie des Pékinois. Tout le monde s'y est mis : hôtels et club international (où Chinois et étrangers ont dansé jusqu'à l'aube), mais aussi orchestre philarmonique, asso-ciations, unités de travail, groupes privés. La musique pou-vait parfois paraître désuète, les pas surprenants, mais les or-chestres étaient endiablés et les

Les autorités polonaises,

après avoir formulé des menaces

assez claires à l'égard de M. Lech Walesa, ont fait un pes

en arrière. Au cours de sa confé-

rence de presse hebdomadaire, mardi 19 février, le porte-parole

du gouvernement, M. Jerzy Ur-

faisait l'objet d'une information judiciaire, mais qu'il n'était pas

question de l'arrêter. Sur le ton

désobligeant qu'il affectionne, M. Urban a présenté le président

de Solidarité comme un « per-

sonosne neu sérieux et Ditova-

ble » qui « danse sur la musique

de ses divers conseillers » et « rêve d'être arrêté » dans l'es-

Poir que « derrière les berreaux, il serait plus visible ». Le pouvoir, a

ajouté M. Urban, ne sa donnera

donc nee le « ridicule » de le met-

Les sercesmes du porte-

parole semblent surtout confir-mer que les autorités ne se sont

pas décidées à franchir une étape supplémentaire — et risqué — dans la répression, qui aurait été une incarcération de M. Walesa

Ce dernier, convoqué le samedi

16 février chez le orocureur de

Gdansk, avait été sommé de cas-

ser ses activités, ca qu'il avait catégoriquement refusé, revendi-

quant au contraire la paternité de

l'appet à une grève symbolique

de protestation contre la hausse des prix, pour le 28 février.

en sont donc revenues, à l'égand de M. Walese, à la tactique qu'elles utilisent sans grand succès contre lui depuis près de

trois ans : tenter de le marginali-

ser et de le ridiculiser. Mais ce

traitement a privilégié, a ne vaut

que pour lui, puisque trois autres

dirigeants connus de Solidarité, MM, Frasyniuk, Lis et Michnik,

MM. Frasyniuk, Lis et Michnik, ont été mis sous les verrous, et que l'ambiance générale semble à nouveau au durcissement. Huit

Autriche

est menacé d'exclusion

maran returni (1995)

Faute de mieux, les autorités

tre en prison.

gens de bonne famille en com-plet, pull-over ou costume Mao, « loubard », s'en sont donné à cœur joie pour célébrer la fin d'une année qui a marqué une date dans la prospérité du pays, et le début d'une autre qu'on leur promet ençore meilleure.

voulait pas danser.

Sur ce fond de réjouissances, quelque peu assombries cepen-dant par le risque d'un nouveau conflit à la frontière sinovietnamienne, les dirigeants chinois ont présenté leurs voeux à leurs concitoyens en caractères rouges dans le Quotidien du peuple, mais sans insister trop, car ils savent que la population préfère les célébrations familiales à la lecture de longs éditoriaux. Les journaux ont d'ailleurs réduit leur pagination de moitié pen-dant les trois jours de congé.

personnes, dont Mª Anna Wa-lentynowicz, ont entamé à Cra-

sar, mardi soir, une émission

audible pendant environ deux mi-

n'entrent en scène), pour appeler

à la grève d'un quart d'heure le 28 février : « Les autorités pran-

nent avantage de notre passivité, de notre fatigue et de notre fai-

blesse », a notamment déclaré un commentateur clandestin.

nous n'avons pas répondu à l'îl-légalité, à l'exploitation et à la

• Un appel du Comité de

coordination de Solidarité en

France. - A la suite des

récentes arrestations de Gdansk.

le Comité a lancé un appel aux syndicats français, leur deman-

dant d'entreprendre des

actions en faveur de la défense des droits civiques, des libertés

et du pharalisme syndical en

Pologne. Le comité rappelle qu'en dépit de l'amnistie de juil-let dernier, «quatre-vingts per-sonnes sont détenues pour des

raisons politiques en Pologne ...

De son côté, l'association Solida-rité France-Pologne appelle à

envoyer des lettres de protesta-tion à l'ambassade de Pologne,

1, rue Talleyrand, Paris-7.
M. André Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière, a

demandé à M. Mitterrand de

faire -tout ce qui est en son

M. Jorg Haider le lui avait verte

ment reproché et avait menacé de faire sécession avec toute l'aile

droite du Parti libéral. Ce parti est

membre de la coalition gouverne-mentale avec les socialistes.

dans les rangs socialistes, contre le geste de M. Frischenschlager

d'abord, puis contre l'attitude de M. Jorg Haider. Le président du

Parti libéral et vice-chancelier,

Les critiques se sont multipliées

Pologne

M. Urban

et la crainte du ridicule

danseurs, jeunes et vieux, avides de se dépenser. Ainsi, jeunes mais aussi certains au style plus

En effet, autant que le « prin-temps », qui se fait attendre, c'est la prospérité retrouvée que les autorités vaulent voir célébrer. Et comme, en dépit d'une certaine flambée des prix, le nivezu de vie a augmenté en 1984, point n'était besoin apparemment de réjouissances for-cées. Encore que le relatif libéralisme ne soit pas entré dans les moin la récente lettre d'une étudiante au Quotidien de la jeunesse : elle se plaignait d'avoir-été menacée par la Ligue de la jeunesse de son institut de perdre sa bourse parce qu'elle ne

PATRICE DE BEER.

### Cambodge

APRÈS LES SUCCÈS MILITAIRES VIETNAMIENS DANS L'OUEST

### La guerre, seule perspective?

Bangkok. - Vers la fin de l'année 1984, le ministre des affaires étrangères du Vietnam, M. Nguyen Co Thach, envoya une lettre à son collègue chinois. « Nous n'avons pas oublié tout ce que la Chine a fait pour nous dans le passé, spécialement au cours de la guerre contre les Américains. Nous savons combien importante fut l'assistance de la importante fut l'assistance de la République populaire, disait le message de Hanol. «Cest pourquoi nous voudrions entamer des pourparlers secrets en vue de rétablir notre ancienne amitié. »

blir notre ancienne amitié. »

M. Wu Xe-quian, à en croire le prince Sihanouk, ne fut guère impressionné. Il répondit à M. Nguyen Co Thach que, en préalable à toute conversation, il fallait ane déclaration précise de Hanot, urbi et orbi, promettant un retrait total des forces actuellement au Cambodge. « Ce que, évidemment, Hanof ne ya pas accepters.» atouta le prince, qui s'est ter », ajouta le prince, qui s'est montré plutôt pessimiste sur les chances d'un règlement prochain du conflit qui agite le Cambodge depuis 1979.

depuis 1979.

« En octobre dernier, M. Deng Xiaoping et d'autres personnalités chinoises m'avaient dit que, si la résistance était en grand danger, leur pays agirait », explique le prince Sihanouk. Nombre de diplomates et d'observateurs attendaient cette « seconde leçon » an cours des semaines écoulées, alors que trois ou quatre divisions vietnamiennes se lançaient à l'assaut de l'importante zone khmère rouge de Phnom-Malai. On a tout au plus assisté à l'intensification des bombardements d'artillerie sur la bardements d'artillerie sur la région frontalière du Vietnam.

Le Victume a rejeté, mardi 19 février, les accesations de la Thallande selon lesquelles ses troupes auraient tiré des grenades à gaz toxique en territoire thallandais au cours de récents combuts contre la résistance cambodgienne (le Monde du 20 février). D'autre part, avant d'être les hôtes de l'ambassadeur chinois à Bangkok, M. Shen Ping, les chefts de la résistance cambodgienne — le prince Sihanouk et MM. Son Sann et Khieu Samphan — se sont réunis, hmdl, dans un lieu non précisé, pour faire le point de la situation à la suite de la chute de Phaoun-Malai entre les mains des Vietna-

Enfin, le chef de l'Etat chinois, M. Li Xiannian, a accasé Hanoï de «rester sourd aux couseils sincères» de son gouvernement, a annoué, mercredi, l'agence Chine nouvelle. Le président chinois a précisé : «Les autorités vietnamiennes refusent toujours d'en revenir au hou seus et out eurahi à plusieurs reprises les régions frontalières chinoises». M. Li Xiannan n'a cependant pas menacé de donner une «deuxième leçon» au Vietnam.

### Correspondance

Selon l'Agence vietnamienne de presse, rien que pour les deux pre-mière semaines de janvier, quel-ques cinq cent cinquante mille obus sont tombés sur la seule province de Ha-Tuyen.

Un peu plus tard, le 13 février, Radio-Hanoï célébra les mérites des soldats qui venaient de repousser « deux cent cinquante envahisseurs chinois », ajoutant que « des troupes de la taille d'un bataillon et un régiment, agissant sous la couverture d'un barrage d'artillerie, avaient lancé deux attaques dans le district de Xuyen, péné-trant de 1 kilomètre en territoire

Affirmations qu'il est impossible de vérifier. Mais la recrudescence des activités militaires à la frontière sino-vietnamienne ne fait, elle, guère de donte. Peut-on pour autant prétendre qu'il s'agit là d'une « seconde leçon ». « Non, estime le prince Sihanouk, et c'est sans doute parce que Pékin juge que la situation n'est pas encore assez grave pour la coalition. »

« Il est exact de dire que la: perte de la zone du Phnom-Malai perte de la zone du Phinom-Malai ne représente pour les Khmers rouges qu'un accident de parcours. Ils ont préservé l'essentiel de leurs forces qui sont, de toute façon, en majorité à l'intérieur du pays, remarque un attaché militaire occidental. « Mais on peut aussi se poser une autre question : la Chine est-elle vraiment en mesure de donner une seconde leçon au

On sait que celle de févriermars 1979, qui avait incontestablement entraîné de lourdes pertes en hommes et en équipement pour un Vietnam déjà à bout de souffle ferrentieurs de la contre d économiquement, s'avéra autant, sinon plus coûteuse, pour la Chine.

**EUROPE** 

sionnalisme de ses troupes avait souffert des excès de la révolution culturelle et de l'élimination de nombreux officiers compétents en faveur de cadres à l'idéologie plus < révolutionnaire » .

«Que Hanoi voudrait s'en sortir est très probable», pense un diplo-mate de l'ASEAN (1) en poste à Bangkok. «Mais à quel prix? Pour le moment, nous sommes loin d'être convaincus que les Vietnamiens sont disposés à faire preuve de la flexibilité indispensa-ble sur le fond.

### Les faiblesses de Phnom-Penh

Lorsque M. Perez de Cuellar se rendit à Hanoï, il y a trois semaines, M. Nguyn Co Thach lui remit une liste de «concessions» que le secrétaire général des Nations unies emporta à Bangkok, convaincu qu'il tenait là un document important. Je ne meis évidemment pas en doute la sincérité de M. de Cuellar, nous a dit le prince Sihanouk, « mais ce que demandait avant tout Hanoi, c'était l'élimination des Khmers rouges tant sur le plan politique que militaire. » Cette condition est totalement inacceptable pour la tohine. Tout le reste - Hanoï le savait, - était sans grande importance car cette seule exigence rendait toute négociation impossible.

Le président du gouvernement de coalition est sans illusion : de coâlition est sans illusion:
«Hanol veut à tout prix la disparition des Khmers rouges. On
comprend les Vietnamiens, ce sont
leurs principaux adversaires, certainement les plus dangereux.
Pékin ne veut pas d'une solution à
quatre, typiquement cambodgienne, qui engloberait Heng Samrin. Le Cambodge n'est plus dans
les mains des Cambodgiens. Le
conflit nous dépasse. Pour l'instant il n'y a, hélas, que la guerre
comme perspective.» comme perspective. »

Un article du général Le Duc Anh, commandant en chef des Anh, commandant en cher des troupes vietnamiennes au Cambodge, membre du bureau politique et vice-ministre de la défense, donne peut-être raison au prince Sihanouk. Ecrivant dans la revue de l'armée populaire ( Tap Chi Quan Doi Nhan Dan de décembre 1984) un article sur le rôle de l'armée vietnamienne au Caml'armée vietnamienne au Cam-bodge, il expliquait : « Le point de vue affirmant que l'Indochine est un tihacte d'opérations et que l'allance stratégique et militante constitue la loi de la survie pour chacun des trois pays est fondamental... Si à un moment cette solidarité n'est pas sermement maintenue, la révolution dans les manienue, la revolution unis les trois pays ne pourra éviter pro-blèmes et pertes. Aucun des pays de l'Indochine ne sera en paix si l'indépendance et la liberté de l'un sont menacées. - Le général dével'avenir du socialisme au Vietnam et au Laos est lié à celui du Cam-

Pour lui, il n'est pas question de négociations, de retrait partiel ou de compromis : il faut assurer à la fois la défense nationale et le développement du communisme au Cambodge. La défense nationale, explique-t-il, n'a rien de passif : « il y a deux fronts. L'un à la frontière, l'autre à l'intérieur du pays... Après leur défaite ignomi-nieuse, les Khmers réactionnaires ont, prenant avantage du territoire thailandais, établi des bases logistiques, ouvert des chemins de pénétration à la frontière, mis au point des corridors d'infiltration pour amener forces de guérilla et armes à l'intérieur. L'ennemi sabole, s'empare du terrain, contrôle la population, construit des forces contre-révolutionnaires etc. Le général Le Duc Anh

l'adversaire. C'est le . front de l'intérieur » qui est le plus important, affirme-t-il : « C'est là, en définitive, que se décidera le succès de la révolution cambodgienne. » Il explique qu'il faut respecter les Khmers et les aider. Il est essentiel que le pays et toutes ses organisations scient « placés sous la direction diverses, pas fait l'objet de sen-tences.

L'accusation impliquait des mili-tants membres de la section de Mar-din par ville située à l'actorne sud-din par ville située à l'actorne sud-

Le général Le Duc Anh, en reproché, sur le plan politique, d'avoir tenté d'établir « un État indépendant marxiste-léniniste sur le reproduction » au Cambodge. Le Parti communiste de la « révolution » au Cambodge. Le Parti communiste sur le partie militaire réaliste, ne se fait pas trop d'illusion sur le succès actuel de la «révolution» au Cambodge. faible, les militants rares et la sécurité dans le pays précaire. Mais son texte, qui fut repris par

(1) Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Brunei, Malaiste, Indonésie, Philippines, Singapour et Thailande).

### République d'Irlande La justice

### pourra confisquer les fonds de l'IRA

De notre correspondant

covia une grève de la faim pour protester contre les récentes ar-Dublin - A la suite d'une jour née d'intenses spéculations, le ministre de la justice, M. Michael Noo-A Varsovie, rompant un sinan, a, le mercredi 19 février, lence de plusieurs mois, Radio-Solidanté est parvenue à diffuintroduit an Parlement un amendecurité de l'Etat permettant de nutes (avent que les brouilleurs confisquer des fonds appartenant à l'Armée républicaine irlandaise

Selon M. Noonan, il s'agissait d'arrêter le transfert imminent de sieurs millions de livres irlandaises d'une institution bancaire de partenant à l'IRA. Le ministre a assuré que ces fonds étaient le fruit « d'un kidnapping ou de chantage avec menace de meurtre ». Il a indiqué que cette somme avait été plusieurs fois transférée, de pays en pays. Mais il a refusé d'en dévoiler

Il semble que l'IRA ait extorqué l'argent d'une entreprise britannique ayant une filiale en Irlande. A la fin de 1983, l'organisation paramilitaire avait séquestré le PDG britannique, M. Don Tidey, d'une compagnie de supermarchés à Dublin. M. Tidey a été libéré par les forces de l'ordre au bout de deux semaines, après qu'une fusillade eut fait deux victimes, un soldat et un nolicier. La rancon de 5 millions de livres irlandaises qui avait été demandée n'avait pas été versée; il paraît, maintenant, que l'IRA a continné à faire pression sur la compagnie, qui, selon toute évidence, a cédé au chantage. Selon la police irlandaise. l'enlèvement est la nouvelle méthode employée par les terroristes pour financer leur campagne militaire en Ulster. Les mesures de sécurité en vigueur rendent, en effet, difficiles les hold-up contre les

JOE MULHOLLAND.

 La bataille de la contraception. - Un projet de loi du gouvernement visant à autoriser la vente libre de préservatifs et la délivrance des contraceptifs médicaux sur ordonnance aux femmes âgées de plus de 18 ans est discuté ce mercredi 20 février et le jeudi 21 par le Parlement de Dublin. Ce projet est très violemment combattu par une large partie de l'Eglise d'Irlande qui prédit une «explosion de copula-tion» ai la loi est adoptée. Le gou-vernement de coalition entre le Fine Gael (libéraux) et le Parti travailliste n'est pas assuré de faire passer son projet tel quel. Quelques députés de la majorité semblent prets en effet à voter avec l'opposition certains amendements qui le dénatureraient. - (AFP.)

### **URSS**

### L'affreux « complot contre le pays des soviets »

De notre correspondant

Moscou. - Ce n'est pas tous les jours que le téléspectateur soviétique aperçoit sur son petit écran les visages d'Alexandre Soljenitsyne, Andrei Sakharov, Elena Bonner ou Anatoli Chtcharanski. Le « documentaire » diffusé : mardi 19 février au soir, à une heure de grande écoute par la première chaîne de télévision soviétique n'en prend que plus de relief. Intitulé Complot co le pays des soviets et réalisé par Ekaterina Vemicheva, il a le mérite de montrer ceux qu'on ne voit iamais et de citer des noms qu'on ne prononce guère. Mais quel festival de calomaies et d'erreurs volontaires additionnées d'informations exactes mais tronquées et détournées de leut

La cause est entendue pour la réalisatrice comme pour l'« écri-vain a qui a présenté ce montage d'images d'archives provenant de télévisions occidentales et de cameramen particuliers du KGB. Les « dissidents » sont payés par la CIA ou par d'autres services de renseignements occidentaux. Ils sont fourbes, âcres au gein, terriblement mai intentionnés et ne reculent devant rien pour causer du tort à la patrie du socia-lisme symbolisée par un enfant qu'on voit courir dans un paysage de rêve avec de la musique sique en fond sonore.

Un des plans les plus éton-nants est tiré de l'émission « Apostrophes » que Bernard Pivot aveit réalisée dans le Ver-

mont, aux Etats-Unis, où s'est exilé Alexandre Soljenitsyne. L'écrivain ermite affirme, en russe, « qu'en prison » il n'*e avait pas de papier blanc ».* La voix hors champ du commenpropos. Le « Fonds Soljenitsyne > est l'objet des plus vives attaques. On sait que l'écrivain a décidé de consacrer une partie de ses droits d'auteur à l'aide aux dissidents les plus persé-cutés ou les plus nécessiteux ainsi qu'à leurs familles.

A Paris, on aperçoit Marek manifestant en faveur des juifs d'URSS, ce que critique vertevieilles images de l'émigration russe dans la capitale française au cours des années 20 se mêlent à des plans de l'Eglise orthodoxe de la rue Daru et de la place de la Concorde. Un amai-game est esquissé entre les anciens mouvements monarchistes ou religieux de la première émigration et les groupes contemporains de défense des droits de l'homme.

D'autres noms encore sont cités, ceux des refuzniks actuellement emprisonnés et soumis aux pires traitements, tel Yosip Begun. Leur sort n'est pas explicitement décrit. Le téléspectateur soviétique aura cependant compris ce qu'on risque à vouloir

### Turquie

### Vingt-deux militants kurdes condamnés à mort

 Vinet-deux militants kurdes ont été condamnés à mort le mardi 19 février par le tribunal militaire de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Tous sont militants du Parti des travailleurs kurdes (PKK), principale organisation séparatiste du pays. Les condamnés comparaissaient en compagnie de 602 autres accusés, dans ce qui était l'un des plus importants procès ouverts par la justice militaire depuis le coup d'Etat du 12 septembre 1980; 24 on 26 autres inculpés, selon les sources, ont été condamné à la prison à vie. 276 ont été condamnés à des peines de trois à trente-six ans de détention, et 251 ont bénéficié d'un non-lieu. Les autres n'ont, pour des raisons

Ankara (AFP, AP Reuter, UPI). diverses, pas fait l'objet de sen-

din, une ville située à l'extrême sudest du pays, près des frontières syrienne et irakienne. Il leur était une part du terrisoire de la Turquie . Les inculpés du PKK devaient, en outre, répondre de vingt-neufs assassinats, principale-ment de membres des forces de ment de membres des forces de sécurité, de trente-quatre tentatives de meurtre et de vingt-quatre agresde meurtre et de vingt-quatre agres-sions ayant provoqué des blessures. Tous ces faits remontaient aux mois de 1980 ayant précédé le coup d'Etat. Le procès avait commencé

Le chef de l'aile droite du Parti libéral 15 - 1.12 - 1.1 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - المستشدة والمنتز المستواسية والمستوان المستوان المستوان المنتز المستوان المنتز المستوان المنتز المن Vienne (AFP). - Le chef de The second of th Vienne (APP). — Le cher de l'aile droite nationaliste du Parti libéral autrichien (FPOE), M. Jorg Haider, a été menacé d'exclusion par la direction de son parti. C'est le dernier développement de l'affaire Reder, qui continue de faire les gros keder, qui continue de l'aire les gros
titres de la presse autrichienne depuis que le ministre de la défense,
M. Frischenschlager, a fait scandale, à la fin du mois de janvier, en
allant personnellement accueillir le
criminel de guerre à son retour en
Autriche The second secon Autriche.

Devant le tollé provoqué par ce geste, le ministre de la défense avait M. Haider qui dirige la section de présenté publiquement des excuses.

L'arti liberat et vice-chancelier, M. Norbert Steger, a finalement fait droit à ces critiques en condamnant des excuses.

L'arti liberat et vice-chancelier, M. Norbert Steger, a finalement fait droit à ces critiques en condamnant ces excuses.

## politique

### LES ÉLECTIONS SIMULTANÉES DES DÉPUTÉS ET DES

### Une décision plusieurs fois différée

propositions du candidat François Mitterrand : «La représentation proportionnelle sera instituée pour les élections (...) aux assemblées régionales. » Cinquanto-quatrième : « Les conseils régioanux seront élus aux suffrage universel. » La promesse ainsi faite avait été confirmée par l'article 59 de la loi du 2 mars 1982, la grande loi de décentralisation, celle sur les - droits et libertés des communes, des départements et des régions : les régions « sont admi-nistrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct » ; mais l'article suivant précisait que cela ne serait pas d'application immédiate, une loi « ultérieure » devant déterminer les conditions de cette élection au suffrage universel. En attendant le système antérieur restait en place.

Le premier ministre a donc annoncé que la promesse sera bien tenue au cours de cette législature. Le communiqué publié le mardi 19 février par l'Hôtel Matignon (nos dernières éditions du 20 février) annonce, en effet, qu'après « avoir consulté le prési-dent de la République » M. Laurent Fabius a décidé qu'« un projet de loi [serait] déposé à la prochaine session parlementaire (...) pour élire les conseils régionaux au suffrage universel et au scrutin propor-tionnel ». « Afin de ne pas multiplier les consultations, est-il précisé, cette élection des conseils régionaux devrait avoir lieu en 1986 en même temps que les élections législa-

Sans le dire explicitement, le premier ministre met ainsi fin à une polémique qui, depuis un peu plus d'un mois, laisait les beaux jours de l'opposition. M. Pierre Joxe avait préparé un décret qui imposait aux conseils généraux de désigner leurs représentants aux assemblées régionales à la proportionnelle, et non plus, pratique la plus courante, au scrutin majoritaire. Un tel système aurait permis au Parti socialiste de conserver, voire de gagner quelques présidences de conseils régionaux à l'issue des élections cantonales ! ( le Monde des 2 et 9 février). Le projet du ministre de l'intérieur, après avoir reçu un avis favorable du Conseil d'Etat, était en instance à Matignon, où l'on «réfléchissoit».

### Les va-et-vient des conseils régionaux

Le inuit de ce maintenant connu : inutile de modifier un système qui de toute façon en vertu de la loi de mars 1982 eût été provisoire; mieux vaut d'engager dans une réforme que M. Gaston Defferre avait un temps envisagé pour 1983...

M. Fabius, toutefois, reconnaît que la question soulevée par M. Joxe méritait de l'être : le système actuel fait que «les minorités ne sont pas correctement représentées : dans les conseils régionaux, écrit-il; c'est pour lui « une situation injuste qu'il convient de corriger ». En effet, actuellement, par le cumul de systèmes électoraux majoritaires, les minorités sont réduites à la portion congrue dans les assemblées régio-

La loi du 5 juillet 1972, qui a créé les établissements publics régionaux

• M. Mermaz (PS): «Laurel et Hardy». – Evoquant la réunion pu-blique commune de MM. Raymond Barre et Jacques Toubon (RPR), lundi soir à Crémieu (Isère). M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale a souligné, mardi 19 février le caractère contra-dictoire des propos tenus par les deux hommes qu'il a compèrés à «Laurel et Hardy»: Dès que l'un affirmalt l'autre contredisait... De quoi provoquer des éclats de rire.

dans tout le pays, sauf en lle-de-France, avait institut un système complexe : les conseils régionaux sont composés pour moitié par les députés et sénateurs de la région, et pour le reste par des représentants des collectivités locales. Les villes chefs-lieux de département, ou ayant plus de trente mille habitants, insi que les communautés urbaines; désignent directement leurs délégués, dont le nombre varie avec leur population. Les autres membres, vant représenter au moins 30 % de l'effectif du conseil régional, sont élus par les conseils généraux (chacun ayant au moins trois délégués). la moitié de ces derniers devant être des maires de communes non déià représentées. Un décret du 5 sep-tembre 1973 a précisé que les délégués des conseils généraux sont élus au scrutin majoritaire. C'est celui-ci qu'envisageait de modifier M. Joxe. En effet, dans la plupart des cas, la majorité du conseil général n'envoyait à la région que des représentants de sa tendance.

Le nombre de parlementaires en région parisienne n'avait pas permis de retenir le même système dans la loi de 1976, qui a créé une région Ile-de-France. Les 83 députés élisent 33 des leurs, et les 49 sénateurs 17 « à la représentation proportion-nelle », précisait la loi ; les maires de chacun des 7 départements élisent, dans les mêmes conditions, 6 repré sentants; les 7 conseillers généraux désignent aussi chacun 6 délégués, et le Conseil de Paris 30, - selon les règles propres à chacune de ces lées » (c'est parce que cette précision figure dans la loi que M. Joxe avait prévu dans son décret de ne pas s'occuper de l'Ile-

Ce système avait bien des inconvénients. Notamment celui de voir la composition des assemblées régionales modifiée à la suite de toutes les élections, qu'elles soient sénatoriales, législatives, cantonales ou municipales. Comme le disait – avant 1981, – M. Michel Giraud, sénateur RPR et président du conseil régional d'Ile-de-France : « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Le résultat le plus tangible de cela était, dans certains cas, des changements répétés de majorité et

Fidèle à son programme, la gau-che avait donc décidé de metire fin à cette situation. D'où la pétition de principe de la loi de décentralisation. Dans l'euphorie de l'état de grâce, M. Gaston Defferre, père de cette réforme, avait à plusieurs reprises envisagé le jumelage des élections régionales au suffrage universel direct avec les élections municipales de 1983. Seulement les premiers revers électoraux, et particulièrement les cantonales de 1982, qui avaient montré que l'opposition profitait de la décentralisation voulue par la majorité, firent rapidement évoluer les bonnes dispositions du pouvoir.

La droite, mécontente de se voir priver d'une occasion de manifester sa force, protesta bien que le RPR se fût, lors des débats parlementaires, opposé à l'élection des conseils régionaux au suffrage universei (M. Jacques Chirac disait en novembre 1981 devant l'assemblée des maires de France y voir - un germe délétère d'atteinte à l'unité

Les présidents socialistes de conseils régionaux, en juin 1983, souhaitèrent que les régionales aient lieu en 1985, sans être couplées avec d'autres élections, car elles . sont suffisament importantes - en ellesmêmes. On envisageait alors un jumelage avec les européennes de 1984. Le pouvoir y voyait une possibilité d'atténuer l'impact d'une défaite aux européennes

L'idée fut assez vite abandonnée, puisque le 27 octobre 1983, en recevant les présidents des conseils régionaux, M. Pierre Mauroy expliqua que des élections au suffrage universel n'auraient d'intérêt que lorsque les régions « seraient montées en puissance », c'est-à-dire à partir de 1985. Le gouvernement va alors se tenir à ce discours que précisera M. Defferre à l'Assemblée nationale le 16 décembre 1983 ; les transferts de compétence aux régions ne devant être achevés qu'à la sin de décembre 1985, « c'est à

La Corse et les départements d'outre-mer ont fait exception : ils ont élu leur conseil régional au suffrage universel des le mois d'août 1982 pour la première, et le mois de février 1983 pour les autres.

partir de cette date que l'on pourra envisager d'organiser les élections

La décision du premier ministre va permettre aux autres régions de suivre leur exemple. Mais elle laisse plusieurs questions sans réconse. Par exemple, quelle sera la durée du mandat des conseillers régionaux? A partir de quel pourcentage de voix les listes en présence auront-elles des elus? Dans quel cadre devront-elles se présenter? Régional, départemental, voir plus petit?

En Corse, ce fut un scrutin de liste régionale. Si, en août 1982, il n'y ent pas de senil, une modification de la loi intervenue avant la dissolution de l'Assemblée corse en juillet 1984, l'établit à 5%. Or le Conseil constitutionnel avait estimé que le système électoral dans l'île ne nouvait être différent de celui du continent. Si un autre système était retenu pour la France continentale, il fandrait revoir celui qui est appli-

La composition du collège électo-

ral des sénateurs pose un problème particulier. De part l'article 24 de la Constitution, le Sénat « il assure la représentation des collectivités territoriales de la République». Ot, selon la loi de mars 1982, une fois leur conseil élu au suffrage universel, les régions deviendront des « col-lectivités territoriales ». Leur représentation doit donc apparaître dans la composition du collège électoral des sénateurs, comme cela est actuellement le cas pour les communes et les départements. Cela n'avait pas échappé au Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision sur la ioi pour la Corse, avait considéré qu'il faudrait modifier les règles électorales applicables au Sénat. Toutefois, et ce point est le plus important, il avait ajouté que ce n'était pas là un préalable à l'entrée en vigneur de la loi de décentralisa-tion. On voit mal que cela puisse devenir un préalable à l'élection des conseils régionaux au suffrage universel. Mais une telle modification devrait, en tout état de cause, être votée avant les prochaines élections sénatoriales, c'est-à-dire avant septembre 1986. C'est une « loi organique » qui détermine le nombre de sénateurs. Or, pour modifier une loi organique concernant le Sénat, il faut, d'après l'article 46 de la Constitution, que les deux Cham-bres du Parlement se mettent d'accord sur un même texte. Ce sera difficile à obtenir dans le contexte politique actuel.

Il est vrai que, en revanche, la composition du collège électoral des sénateurs - élus dans chaque département » est fixé par une loi simple, pour laquelle l'Assemblée nationale peut imposer sa volonté au Sénat. Le gouvernement peut-il utiliser ce biais pour intégrer des représentants des conseils régionaux dans chaque collège électoral départemental des sénateurs? Si cela était, ce serait certainement l'occasion d'une belle baraille juridique sur la constitution-nalité d'une telle disposition.

### L'opposition, surprise, souligne le « recul du gouvernement »

La décision du gouvernement, annoncée le 19 février par un com-muniqué de l'hôtel Matignon, de procéder aux élections régionales au suffrage universel et à la proportionnelle, en même temps que les élections législatives, a surpris par sa soudaineté, tout an moins dans l'opposition alors que, dans la majorité, on affiche sa satisfaction.

M. Lionel Jospin, premier secré-taire du Parti socialiste, qui effectuait mardi 19 février un déplace ment dans le Nord, a déclaré à Wattrelos, peu de temps après la dif-fusion du communiqué du premier ministre, que cette décision ne constituait pas pour lui « une sur-prise ». M. Jospin, il est vrai, venait de participer, comme chaque mardi, an petit déjeuner de l'Elysée en compagnie notamment de MM. Mit-terrand et Fabius.

M. Jospin a observé que « la concomitance des deux scrutins donnera plus d'intérêt encore à cha-cun des deux ». Il a enfin voulu voir dans l'initiative du gouvernement un signe: « Les socialistes n'ont pas, après tout, une vision si pessimiste que cela de l'échéance de 1986.

M. Pierre Mauroy, ancien premier ministre, maire de Lille, qui a accompagné M. Jospin au cours de ce voyage dans le Nord, est révenu, lui aussi, à plusieurs reprises, sur l'élection conjointe des députés et des conseils régionaux en 1986. « La décision qui a été prise ce matin est de la plus haute importance, a-t-îl déclaré à Lille. Elle montre que le gouvernement, les socialistes, la gauche, nous n'avons pas peur du suffrage universel. Et qu'au moment où la droite se répand en clameurs de toute nature pour créer de faux problèmes, nous donnons rendez-vous au peuple pour de vrais problèmes, ceux de la France et de

Da côté communiste. M™ Madeeine Vincent, membre du hureau politique du PC, rappelle la faveur de son parti pour « la représentation proportionnelle pour toutes les élec-

tions », mais estime que « l'on peut s'interroger sur les raisons qui motivent le jumelage des deux élec-

Dans l'opposition, alors que M. Valèry Giscard d'Estaing refu-sait de donner son avis, M. Jean Lecanuet, président de l'UDF, n'a pas hésité à voir dans la décision du gonvernement « un succès pour l'opposition » car « le gouverne-ment, scion lui, a finalement renoncé dans l'immédiat à manipuler les conseils régionaux » (par le biais du décret en préparation). Le maire Rouen niouse » Le gouvernement Rouen ajoute : « Le gouvernement renvoie cette élection à la date la plus étoignée, celle des législatives. Il préfère ainsi s'exposer à deux échecs en une fois plutôt qu'à deux échecs successifs.

### M. Chirac: & bluff >

M. Jacques Chirac a interprété vre et un coup de sumée pour masquer le renoncement du gouverne-ment » au décret envisagé. Selon le président du RPR, « les socialistes n'auront pas intérêt à appliquer cette mesure si le courant qui se manifeste en faveur de l'opposition se maintient en 1986. Avec l'élection des conseils régionaux au suffrage universel, les socialistes ne disposeront plus d'aucune région. C'est donc, de leur part, un coup de bluff ».

Parmi les sénateurs, MM. Marcel Lucotte, président du groupe UREI, Auguste Chanvin, président du groupe de l'Union centriste, se félicitent surrout de l'abandon du projet de décret. C'est le cas également de M. André Rossinot, député de Meurthe-et-Moselle et président du Parti radical. Pour M. Jean-Marie Rausch, sénateur CDS de Moseile, et président du conseil régional de Lorraine, c'est en revanche, « une excellente nouvelle car la région élue au suffrage universel direct va territoriale ».

RPR et président du conseil général des Vosges, redoute que l'on se trouve « face à une situation ingou-vernable où les régions rencontreront les pires difficultés, comme en

CONSEILS

INT DE VUE

Rien que

3 122 2 mg (4

THE PART AND ATTENDED

1955 1955 MA

Call Property Same chan

Trail dire. in gover

and grane of suffre cha

The second second second

TOTAL OF THE PROPERTY. SISTEMATION ON WHI

512 355 1982.

sant & l

TE TOTAL COC. STOR COM

THE STATE OF CONCESSION

tissent organis

PERSONAL COLUMN THE

FOR THE TODE OF THE

1 3 3 a 1 8 Cu dd

e a protecture de désig

ERS 2 SECULARIA CH

Carrier a souther the

THE PLE PROPERTY &

The social des

THE COSSE-DASSE COM

S SESSION Ses COR

25 (21770 S.L.) 410284

and the Party Secretaria

ELES COLORES

go: persa: dans 🍇

prem

Same to an intermediate

ig anner fem ragnone

Burk Tage and code

mar ng. fa. deviend

2 to 100 to\_ 100 700 7000

to the er in that were the

25 to 100 to

THE ROR DESIGN

n gras matt sien of

agentine la

amit and mode A.M.

eten dun namet espi

legacion reut. coffin.

ರವರಿನ ಕಟ್ಟಿಸಿಸಿಕ ಚಿತ್ರ 🕏

substante District &

CONT. CACTAL COURT CO

ment a continue per

विश्वकात्रकात्रः व स्वेत्रक्रम

a attanti con en que

matth, of or or boar.

a mente en legistad

an su a provision 🚈

The sail is the memoral

Parafferiement des M

किन्द्रशतिक कि क्यां का का

Antonia antonia antonia

Martin to some park

Property and a second

Elicanica is freete qu

Per antern terrete des

Philippin con conseile

la médaille a coppendi

to Industriellement.

the locality termettent

ten de mettre en piac

ATTROPOLIVOITS, 22 to 2 ft

M Start /UDI

Le Pen ess un allie

N Victoriand - - Dar

Have seed V. Jean-Mar

Allie agrs ... Cross de

en eine producent du CI

Garage of position

Pender les dirances

Since the per on un al

da le remercier va lai Frances :

\$2,000 (12.75)

mente élective

M. François Léotard, secrétaire énéral du Parti républicais, voit dans cette décision « une man pour faire en sorte que dans la grande confusion de 1986, on ajoute une difficulté à une autre et on essaie, en cumulant les deux modes de scrutin qu meme munes.
faire en sorte que l'on recase dans
l'un des conseils, le conseil régional,
de l'outre. l'Assemblée

Pour M. Léotard, . la vrule injustice est d'essayer d'éviler la sanction du suffrage universel en retar-dant les élections – c'est le cas des élections régionales - et en introduisant la proportionnelle puisque celle-ci, comme en Corse, rendra la région ingouvernable. La volonté du pouvoir est de détruire toute majorité en France ».

### Satisfaction de M. Le Pen

Pen se réjouit franchement des décisions du gouvernement qui per-mettront au Front national de faire une entrée importante dans les conseils régionaux ». Il ajoute à propos de la réforme électorale concernant les élections législatives : les socialistes n'ont que deux alternatives : le suicide, s'ils gardent un scrutin majoritaire actuel ou bien, avec la représentation proportionnelle, la limitation du désastre électoral mais avec cent députés du Front national à la chambre en

C'est à Melun, devant la saile des fêtes municipale, dont l'accès lui avait été refusé, que M. Le Pen a fait cette déclaration mardi soir en présence de quelque cinq cents per-

### DANS LA PRESSE PARISIENNE

### Un pari, une manœuvre

l'erreur qui consiste à imposer le mode de scrutin proportionnel (...). Mais ce n'est là qu'un aspect de la manaruvre qui se dessine. Les socialistes pensent que, battus pour battus, mieux vaut l'etre une seule fois que deux. Ils espèrent atténuer leur échec en créant la confusion dans l'esprit des électeurs. Deux bulletins, deux urnes, mais surtout deux votes dont l'objet sera très dif-

LE QUOTIDIEN DE PARIS (Jean-Claude Vajou) : - A partir du moment où, volontairement, Prançois Mitterrand et Laurent Fabius décident de politiser les élections régionales en les jumelant à des élections législatives qui seront politisées déjà à l'extrême, la logique voudrait que ces deux consultations s'accompagnent de l'élection suprême au suffrage universel direct, de celle qui résume à elle seule l'expression de la volonté politique de nos compatriotes : l'élection pour l'Elysée. Le même jour, les Français seraient ainsi amenés à voter pour tous ceux qui les représentent au niveau national, au niveau de la représentation législative et au niveau régional. Il y aurait une cohérence globale à solliciter l'ensemble du corps électoral à ces trois niveaux (...). .

LE FIGARO (Charles Rebois): LE MATIN (Guy Claisse): . Le les conseils régionaux au suffrage universel (...) constitue en réalité un événement historique, en rompant avec la tradition jacobine liée à la formation même de la nation française, imposée par la royauté et poursuivie par les républiques successives (...) La question sera dans les prochaines années, de savoir si ces assemblées devenues très politiques sauront être son contrepoids nécessaire ou si elles se transformeront en contre-pouvoir au péril de l'unité nationale. Mais on ne progresse pas sans risque... .

> LIBERATION (Fabien Roland-Lévy) : • Au-delà de l'effet immédiat de ce mini-coup de théâtre, le couplage en 1986 des scrutins régional et législatif ne manque pas d'habileté. D'abord, il évite une catastrophe électorale supplémen-taire probable entre les cantonales de mars et le scrutin décisif de l'an prochain. Ensuite, l'opération permettra peut-être de limiter les dégats législatifs grace à une sorte de synergie électorale (...) Ensin, les dirigeants socialistes espèrent faire profiter le scrutin régional de la mobilisation espérée de la cam-pagne législative. Il s'agit bien évidemment d'un pari – ou d'un coup de bluff, selon le point de vue mais c'est un pari qui ne manque pas de

### M. POURCHON EST RASSURÉ

(De notre correspondant.)

En Auvergne

Clermont-Ferrand. - « Adieu veau, vache, Pourchon...» Le ton est à l'humour dans le bureau du président du conseil régional d'Au-vergne quelques heures après l'an-nonce du nouveau mode de scrutin pour désigner les conseillers régio-naux. La petite phrase de M. Mau-rice Pourchon (PS) s'adresse indi-rectement à M. Valéry Giscard d'Estaing, qui pouvait espérer s'ins-taller à la tête du conseil régional. Elle fait référence à un coup de co-lère personnelle suscité par le pre-mier projet de modification de la désignation des conseils régionaux, où il était question d'introduire la proportionnelle dans la représentation des conseillers issus des assemblées épartementales (le Monde du 8 fé-

M. Pourchon, député du Puy-de-Dôme, enterre donc la querelle, et sa menace de démissionner du poste de président des présidents de conseils régionaux tombe d'elle-même.

Au sujet de la simultanéité de l'élection des députés et des conseil-lers régionaux, M. Maurice Pour-chon n'émet aucune réserve : chon n'émet aucune réserve :

"Jétais partisan d'une date en 1987. Mais après tout pourquoi ne pas voter en même temps. Il faut que les Français s'habituent à se rendre devant les urnes en duplex comme cela est courant dans d'autres démocraties. En revanche, je souhaite un seuil de proportionnelle suffisant pour éviter les représentations groupusculaires paralytions groupusculaires paraly-

**FAITES** DÉCOLLER AFFAIRES VERS *LEXTRÊME* ORIENT.



### Avant le vol.

Votre carte de visite en japonais, une étude de votre marché au Japon, un interprète, une réservation pour un stand? Demandez, JAL s'en occupe.



### En vol.

Un lit. Un vrai lit pour une vraie nuit Ou un fauteuil inclinable à 60°, en 1" classe? Deux des nombreux raffinements du service JAL!



### La classe Affaires.

20% de sièges en moins, c'est outant de confort en plus. Et au menu, cuisine française ou japonaise, saké ou champagne. Bon appétit!



The Martin ou tomiere d'ess



# 3 DÉPUTÉS ET

rprise, ouvernement,

The state of the s

Satisfaction de Milely

ा विशेषिका स्टब्स् विकास सम्बद्धाः स्टब्स्या स्टब्स्स

in the electric

En Allega

M SOURCEONSTRAT

The second secon

A. .... 1 2245

The second section is being

N View

all the same of the same

To get the control of the control of

A STATE OF THE STA

and National States of the Control o

100

\_1

The state of the s

A. 1. 1. 10 1 1. Think

Comments of the comments of th

Service Company

and the small and

· Seema Communication (April 2017) April 2017 April 2

983 No. 2 111 171 27122

~~ ··---

9 FET -21 -2.  $\label{eq:continuous_problem} \varphi = -\frac{1}{2} \left( \frac{\alpha_{B}}{2\pi i} \frac{\alpha_{B}}{2\pi i} \right)$ Section of Property of the Section of Property of Property of the Section of the C .... 7.1 \*\* d ger

25 .2

ã.3F T

the state of the s .... 100 4+1 American Company en en Maria

**3** 

..... 200 1 P 197 ## 1 ·

gr Jew **₽**4-\* P . P . P **\$**₹35% g 2. MARINE THE STATE OF THE STATE O 20 Till 1 it . Re

海療です。 A ... 2 March





### Rien que la loi, toute la loi Par MICHEL GIRAUD (\*) E gouvernement se décide enfin à appliquer l'une des disposi-tions les plus importantes de

POINT DE VUE

la loi de 1982, c'est-à-dire l'élection des conseils régionaux au suffrage universal. Longtemps retardée, elle A vrai dire, le gouvernement n'avait guère d'autre choix, malgré

son évidente répugnance à organiser une consultation qui risquait de tourner à sa confusion. On se rappelle, en effet, que, dès 1982, le Conseil constitutionnel, saisi à propos de l'élection de l'Assemblée territoriale corse, l'avait déclarée conforme à la Constitution à condition que des élections fussent organisées à brève échéance dans toutes les régions et salon le même mode de scrutin. En outre, l'affaire du décret modi-

fiant la procédure de désignation des conseils généraux au sein des conseils régionaux n'a pas laissé au gouvernement d'autre issue. Ce projet de décret a soulevé la protestation des élus régionaux et départe mentaux, y compris dans le Parti socialiste. Il s'agissait d'un véritable tour de passe-passe destiné à frustrer l'opposition des conséquences de sa victoire aux élections canto-nales : le Parti socialiste regagnait, en effet, dans les conseils régionaux ce qu'il perdait dans les conseils

généraux. La ficelle, sans doute, était un peu grosse et le gouvernement a craint de s'engager en un combat juridiquement et moralement douteux. Dès lors, il ne lui restait qu'une seule solution, appliquer la loi de

décentralisation.

**CONSEILS RÉGIONAUX EN 1986** 

Les déclarations du premier ministre laissent encore planer bien des ombres sur le mode d'organisation des élections législatives et des élecque le scrutin proportionnel sera retenu. Or. s'il est acceptable au plan régional pour refléter la diversité des forces politiques en présence, le scrutin proportionnel risque d'être désastreux au plan national car les élections législatives n'ont pas pour objectif de donner une photographie de l'opinion mais de dégager une majorité de gouvernement. Tel est du moins l'esprit de la Ve République. L'émiettement du suffrage peut empêcher l'émergence d'une majo-rité et donc affaiblir le Parlement face au président de la République. C'est à l'évidence le but recherché. Cette manceuvre sert peut-être les intérêts du Parti socialiste, elle risque fort de

(\*) Président de l'Association natio-nale des élus régionaux, sénateur RPR

desservir la France.

### Le pouvoir prend un pari risqué

(Suite de la première page.)

Les conseillers régionaux seront clus au suffrage universel direct, le pouvoir régional deviendra réalité. Et l'on voit mal une nouvelle majorité revenir sur cet « acquis », quelles que soient les tentations de certains, au RPR notamment, qui n'a jamais caché son opposition à une telle réforme. Les socialistes pourront donc mettre à leur actif la création d'un nouvel espace de démocratie élective.

La gauche peut, enfin, trouver là, un moyen d'aiguiser les divisions de ses adversaires. D'abord en ravivant, chez eux, le débat entre ceux qui aprouvent le or liste, et ceux qui le récusent. Ensuite en espérant que se développeront des batailles locales pour le contrôle des assemblées régionales, notamment sous la pression de l'extrêmedroite, et cela au moment même du grand affrontement des législatives.

Diversifier les enjeux de 1986 peut être un autre avantage pour les socialistes : ne sera pas seulement mis en jeu le bilan de la gauche dans la gestion des affaires de l'Etat, mais aussi celui de la droite qui actuellement détient treize des vingt-deux présidences des conseils régionaux

métropolitains. La médaille a cependant un revers. Traditionnellement, les élections locales permettent aux électeurs de mettre en place de réels contre-pouvoirs, face à l'Etat cen-

• M. Stasi (UDF-CDS) M. Le Pen est un allié objectif de M. Mitterrand .. - Dans un faceà-face avec M. Jean-Marie Le Pen, publié dans la Croix du mercredi 20 février, M. Bernard Stasi, pro-mier vice-président du CDS, déclare potamment qu'il ne « souhaite pas qu'au sein de l'opposition se fassent entendre les outrances du Front national parce que c'est servir la gauche. Le Pen est un allié objectif de M. Mitterrand, dit-il, et celui-ci pour le remercier va lui donner la proportionnelle. >

tral. Cette fois, le rejet national de la gauche - que celle-ci a toutes raisons de craindre - ne va-t-il pas rejaillir an miveau régional? C'est en tout cas ce qu'espère la droite. Le pouvoir joue à quitte ou double : ou il limite la « casse » ou il perd tont. Mais ne vant-il pas mieux perdre une bonne fois que dimanche après dimanche?

An fond, le pouvoir n'avait guère le choix : ne rien faire eut été accepter de perdre, un scrutin après l'autre, les régions qu'il contrôle. Il a préféré à ce schéma une attitude plus offensive, risquée certes, mais

Reste une innovation : les électeurs devront mettre deux balletins dans l'urne, le seul précédent remonte au 21 octobre 1945 où les Français avaient élu une Assemblée, et s'étaient prononcés, par référen-dum, sur ce que seraient les pouvoirs de ladite Assemblée.

En outre, le fait que le mode de scrutin soit différent pour les législatives et pour les régionales est une source supplémentaire de difficultés, pour les états-majors des partis, comme pour les électeurs. Avec l'élection des conseils régionaux au suffrage universel, le gouvernement s'est clairement engagé dans une logique proportionnaliste, celle-ci ayant à ses yeux le mérite d'encourager, à droite, les forces centrifuges. Reste à déterminer la part de cette logique là dans la réforme du mode de scrutin législatif, celle-ci ayant été renvoyée -- le premier ministre l'a laissé entendre an lendemain des élections canto-

La session de printemps du Parle-ment va donc être largement dominée par les débats sur les modes de scrutin. La tâche ne sera pas facile pour la majorité, d'autant que l'op-position espère bien trouver là, après la bataille référendaire de l'été dernier, un nouveau champ de bataille

THIERRY BRÉHIER.

### LE VOYAGE DE M. JOSPIN DANS LE NORD

### Les symboles de Pierre et les prophéties de Lionel

Douai. — Dans un département tel que le Nord — histoire oblige — et avec un compagnon de voyage nommé Pierre — Mauroy oblige tout un chacun est assuré de ne pas demeurer en panne de sym-boles. M. Lionel Jospin en a fait, mardi 19 février, au cours d'un déplacement d'une douzaine d'heures dans le Nord, l'expérience

diverse... at utile, par les temps qui courent, au Parti socialiste dont il est le premier secrétaire. Se faire présenter et soutenit les quarante candidats du PS qui brigueront les suffrages des électeurs les 10 et 17 mars prochains pour les cantonales? M. Jospin était bien sûr venu pour cela aussi. Ce fut vita fait.

Solidement installé dans sa mai rie de Lille, M. Mauroy, qu'on dit brûlant de faire « sa rentrée », s'est offert après le congrès de la FEN réuni il y a peu dans sa ville. une autre prérentrée.

Généralement peu avare de paroles, il n'avait pas de raison de déroger à cette habitude pour M. Jospin, pour & Lionel ». Et « Lionel > n'a pas soulement reçu la rituelle médaille d'or de la ville de Lille. Il a eu droit, en prime, à l'insistant rappel d'une bonne entante ouverte et - paraît-il -

De notre envoyé spécial ens nuages, tout le temps que

M. Mauroy fut aux affaires. « J'ai tout fait pour servir les intérête de la France, a rappelé, parlant de lui-même, le maire de Lille, et tu as fait au mieux pour facilitar la tâche du premier ministre et de l'ensemble du gouverne-ment. » Bref, ce fut si bien que, « si j'avais quelque chose de plus que cette médaille d'or, je te la remet-

tion, par M. Mauroy, du « devoir de garder une mémoire ». Celle d'un Nord laborieux, forgé, écrasé puis abandonné par ses forces vives industrielles, celle d'un peuple ouvrier avant que d'être de gauche. âpre aux luttes et amoureux du

Le maire y veille, préoccupé par la création d'une fondation du mouvement ouvrier dans les locaux d'une vieille coopérative ouvrière de Lille que « fréquentèrent Jules Guesde et Jean Jaurès ».

Le maire encore s'enthousiasme pour le Nord qui « sait honorer son passé, mais se tourne de toutes ses forces vers l'avenir». Difficile cependant d'oublier que c'est repoussoir de la droite extrême et

l'ancien chef de gouvernement de M. Mitterrand qui déroule cetta litanie du double devoir de «fidélité » aux valeurs de la gauche et de « devoir de préparation de l'avenir». Si, par extraordinaire, l'une ou l'autre de ces exigences était oubliée... Exigences, évidences : il se pourrait bien que le livre de M. Mauroy, qui doit peraître au mois d'avril, soit imitulé A gauche.

Tout simplement. Belles et bonnes vérités que celles de « Pierre » pour un audi-teur de choix comme M. Jospin. Beaux et bons exercices de travaux pratiques économiques autant que politiques, aussi, ces visites, à une filature d'Hellemmes relancée par le plan textile, et un contrat emploi-investissement, ou à des

eunes chômeurs en stage de qualification à Lille. Belles et bonnes « accroches », enfin, pour une réunion publique, le soir à Douai, que ces visites de terrain. A M. Mauroy les symboles, à M. Jospin les formulations de portée plus concrète. A côté du rituel pré-électoral, bien accueilli au demourant par une salle archicom-

ble ; à côté de la démonstration

politique si elles venaient à l'emporter : à côté aussi du refus réitéré de la « critique étroite, hargneuse et par trop injuste » du PCF, M. Jospin a aussi fait entendre une petite musique destinée à faire rengaine bien au-delà des 10 et 17 mars.

Musique bien douce aux oreilles socialistes habituées ces derniers temps à d'autres sons de cloches plus funèbres : la gauche sait ver, a expliqué en substance M. Jospin, elle doit le faire savoir urbi et orbi pour gagner les élections... et son ticket d'accès à

Symboles et fresque historique pour M. Mauroy, annonce plus brutalement prophétique pour M. Jospin. Le propos, finalement, qu'il procède de la méthode Coué ou de la claire conscience d'une mutation politique effectivement en gestation, issue de la crise, était le même : la gauche au pouvoir en France n'est plus vouée à l'éphémère : elle peut durer.

MICHEL KAJMAN.

### Nouméa : la montée des extrêmes

### III. - La tranchée de Charles, Dick et Jacques...

Le plan de déstabilisation économique de la Nouvelle-Calédonie conçu par les diri-geants indépendantistes pour essayer d'affaiblir la commumanté européenne concentrée à Nouméa prévoit toute une gamme d'opérations. Les modalités doivent être réglées par M. Léopold Jorédié, le suc-cesseur d'Eloi Machoro au poste de « ministre de la sécurité » du gouvernement provi-soire du FLNKS (le Monde des

Normés - A chacim son bunker.

Depuis son arrivée à Nouméa, M. Edgard Pisani vit reclus sans sa résidence entourée de gendarmes d'élite ou de bérets rouges. Si bien brousse ou en ville prend la dimen-sion d'un événement. La même psy-chose règne apparemment à l'intérieur de l'immeuble Foch, au centre ville, dont la masse grise abrite le gouvernement du territoire. Le reau du chef de l'exécutif local, M. Dick Ukeiwé, au dixième étage, est lui aussi protégé par des hommes armés : un CRS posté en perma-nence sur le palier surveille la sortie des ascenseurs, et, dans la salle d'attente, un vigile porte ostensible ment un revolver à la ceinture.

19 et 20 férrier).

résistance anti-indépendantiste, dont le sénateur mélanésien, nouvelle vedette du groupe RPR du Palais du Luxembourg, est devenn la figure de prone. Qu'il a fait du chemin le petit instituteur de Lifou! Où est le temps où il militait à l'Union calédomienne, à l'époque où son adversaire d'aujourd'hui, M. Jean-Marie Djibaou, était encore au séminaire? Qu'il est loin le temps où les caldoches les plus conservateurs le tennient pour un dangereux extrémiste, parce qu'il allait à Hanof, en 1958, envoyé par le gouvernement territorial pour exalter la lutte du peuple vietnamien et prédire pour bientôt la libération du peuple canaque! Depuis les élections du 18 novembre, M. Dick Ukeiwe a renforcé la légitimité de son combat politique contre l'indépendance en donnant à son parti, le Rassemble-ment pour la Calédonie dans la

C'est là que bat le cœur de la

De notre envoyé spécial ALAIN ROLLAT

République, la majorité absolue à ques Lafleur, n'a pas de quoi surl'assemblée territoriale. Le dispositif mis en place par ses

amis politiques du RPR a été para-chevé. M. Bernard Pons est venu début décembre tracer les plans de cette tranchée. M. Charles Pasqua vient de constater au cours de sa visite d'inspection que tout est paré. Les experts de l'état-major du mouvement chiraquien se relaient à Nouméa. Un ancien préfet, M. Jacques Chartron, spécialiste des ques-tions électorales, est venu pour préparer le prochain scrutin d'autodétermination. Directeur adjoint du cabinet de M. Jacques Chirac à l'Hôtel de ville de Paris, M. Daniel Naftalski a fait bénéficier M. Ukeiwé des compétences nises de 1975 à 1978 en q de ditecteur de cabinet du hautcommissaire de la République en Polynésie française, puis successive-ment de 1978 à 1980 au cabinet du secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, M. Paul Dijoud, et de 1980 à 1981

### L'état-maior du RPR aux commandes

an cabinet du premier ministre Ray-

mond Barre.

M. Nastalski a pris une part importante à l'élaboration du contreprojet opposé par le président du gouvernement au plan d'indépendance-association défendu par M. Pisani. Et, depuis deux semaines, M. Yves Fromion, ancien directeur de cabinet de M. Pons, est devenu le bras droit de M. Ukciwé. L'état-major parisien du RPR, sous le contrôle de M. Pasqua, dirige les opérations. Le président du groupe RPR: du Sénat a répété les consi gnes : il faut contraindre M. Mitterrand à hattre en retraite, comme l'opposition nationale y est parvenue dans la guerre sur l'école privée, ou, à défaut, faire durer jusqu'aux élections législatives de 1986 M. Ukeiwé cherche donc à gagner

à toute rencontre avec M. Pisani. parisiens se substituent ainsi au député RPR du territoire, M. Jac-

du temps et multiplie les préalables Que M. Chirac et ses lieutenants

prendre. N'est-ce pas sous l'amicale pression du maire de Paris que le Rassemblement pour la Calédonie, fondé en 1977 par M. Lasleur, s'est métamorphosé en juillet 1978, à l'occasion d'une visite à Nouméa de l'ancien premier ministre, en Rassemblement pour la Calédonie dans la République, pôle territorial du RPR? Si M. Lasseur, que certains de ses amis politiques trouvent par-fois trop modéré, a de temps en temps des états d'âme, cela ne dure guère. Le député RPR n'a pas donné suite à son intention de renoncer à la présidence du RPCR. Le succès des dernières manifestations auxquelles il a convié la population de Nouméa l'a moralement réconforté. Il a défilé récemment, écharpe tricolore sur la poitrine, bras dessus, bras des-

### L'attachement au « Caillou »

Cette radicalisation ne corres-

sous avec MM. Pasqua et Ukeiwé

au centre de la ville.

pond pas, cependant, au sentiment moyen de la communauté caldoche, au sein de laquelle l'attachement au « Caillou » est plus fort encore que celui qui s'est récemment manifesté à l'égard de la métropole. Ce qui inquiète par exemple le porte parole du gouvernement de M. Ukeiwé, M. Yves Magnier, océanologue de formation, membre de fraîche date du RPCR, et dont l'arrièregrand-père était postier à Canala, c'est moins la perspective de l'indé-pendance que l' « idéologie » du FLNKS: - Tjibaou est un dicateur en puissance, dit-il. Comment le pouvoir peut-il appuyer une telle minorité et prétendre nous imposer de Paris un tel choix? »

Patron d'une chaîne de grands magasins, M. Gabriel Barrau, qui appartient à l'une des plus vieilles familles du territoire, dit à peu près la même chose : « L'essentiel pour nous, qui avons tout investi ici, c'est de continuer à pouvoir travailler en paix. M. Tjibaou est-il l'Interlocuteur valable? »

Le consensus caldoche se nourrit de certitudes aussi vieilles que la colonisation : les Canaques ne sont pas mûrs pour l'indépendance; de

toute façon, pourquoi parler de peuple canaque, alors qu'il n'y a jamais eu que des clans antagonistes; les traditions contumières qui imprègnent si sortement tous les Mélanésiens sont absolument incompatibles avec les conceptions occidentales du travail, etc. Chaque caldoche dispose d'un stock inépuisable d'exemples: • Ici, le pouvoir économique est ouvert à tous, dit M. Magnier, mais on ne peut forcer les gens à

Certains cherchent toutefois des formules de compromis entre positions extrêmes du FLNKS et cellesdes anti-indépendantistes. Dans les observations qu'elle a trans-mises à M. Pisani au nom des organisations professionnelles, la chambre de commerce et d'industrie récuse la notion d'indépendance toute forme d'indépendance : Nous pensons, écrit-elle, que, dans le cadre de la recherche d'une indépendance, d'autres modèles pour raient exister ;

- 1) Une indépendance pluriethnique et multiractale calédonienné, reconnaissant à tous les habitants de ce territoire, sans distinction de races ou de religions, les mêmes droits et les mêmes devoirs politiques, les mêmes garanties à la sécurité de leurs biens, de leur personne et de leur droit au travail

 2) Une indépendance fédérale du type suisse, dans laquelle serait consacrée l'égalité des droits et des devoirs politiques de tous les citoyens, dans laquelle serait reconnue une très large autonomie à l'échelon des régions, mais une uni-cité à l'échelon de l'organisme fédé-

«3) Enfin, si l'on considère que le problème calédonien risque de faire tache d'huile pour tout ce qui constitue l'outre-mer français. compris la Corse, pourquoi ne pas rechercher une solution globale pour tout cet outre-mer en créant une structure d'accueil pour le cas où ces territoires français accéderaient eux aussi à l'indépendance? >

Dans le plan qu'il doit remettre au gouvernement avant la fin du mois de mars, M. Pisani s'inspirerat-il de telles propositions pour tenter de sortir de l'impasse?



### Les escales.

De Bangkok à Hong Kong, de Sydney à Tokpo.

de Tokpo à Shangal ou Honolulu, le plus grand d'affaires et de loisirs. Qui dit mieux?

d'affaires et de loisirs. Qui dit mieux?



### Affaires et loisirs.

JALTOUR et « Tour du Monde» : des tarifs



### Les hôtels.

«L'Executive Hotel Service» et le « Budget Hotel Service»: les meilleurs hôtels à un tarif de faveur. Pour les passagers JAL. Exclusivement.



Les petites attentions font les grands vols.

JAPAN AIR LINES

# société

### « TOUCHE PAS A MON POTE »

### Des antiracistes s'affichent

- Touche pas à mon pote -. Inscrit sur un autocollant ou un badge en forme de main, ce slogan, symbole de solidarité, est celui de l'associa tion SOS racisme. Quelques mois après sa création par quelques étu-diants français et immigrés de la seconde génération, ce mouvement a su s'attirer la sympathie de personnalités diverses. Bernard-Henri Lévy, Coluche, Marek Halter et le Père Christian Delorme, l'animateur de radio Pierre Douglas, se sont assis à côté d'Emmanuel, de Harlem, de Fatima et de leurs amis, mardi 19 février à Paris, pour présenter curs objectifs.

. Touche pas à mon pote » a fait son apparition à l'automne 1984, au moment du tour de France antiraciste des jeunes immigrés à mobylette. Le mouvement, qui s'est strucinré en association, voudrait submerger la France de la haine et du racisme » de son petit badge à la main ouverte, dont 30 000 exem-plaires ont déjà été vendus en quatre mois, en particulier dans les lycées.

Ses animateurs prennent la parole pour « dénoncer une idée bête qui peut devenir dangereuse - et affir-mer qu'ils sont beureux de vivre dans une société « multicolore ». Le Père Delorme, organisateur de la Marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983, s'est félicité de cette initiative en soulignant que « tous, nous sommes déjà culturel-

-- LIBRES OPINIONS --

lement des métis - ; Coluche a assuré que « ceux qui se croient français se trompent ».

« Touche pas à mon pote » refuse de mettre son combat au service d'une quelconque idéologie ou tendance politique. Mais ses animateurs veulent que les antiracistes cessent de « raser les murs » et « s'affichent » enfin. Ils souhaitent diffuser l'information sur le racisme au quotidien et les moyens de bien vivre ensemble, interpeller la classe politique. SOS racisme diffusera pour cela un bulletin régulier et étendra son réseau de répondeurs téléphoniques déjà implanté dans plusieurs villes de France. L'associa tion organisera le 27 avril une sête musicale à Paris et prévoit pour l'automne prochain la tenue d'états généraux de la jeunesse pour une société pluriethnique.

Dans l'immédiat, elle soutient le meeting contre le racisme organsé par l'Union des étudiants juifs de France le 21 février à Paris et auquel doivent participer des per-sonnalités comme MM. Bernard Pons (RPR), Bertrand Delanoë (PS), Gérard Depardieu et Michel Hidalgo. Enfin, SOS racisme souhaite réunir des juristes dans un « comité d'éthique » afin de propo-ser une réforme de la législation.

\* SOS racisme, 19, rue Martel, 75010 Paris, tél.: 246-53-52.

### JUSTICE

### TROIS ARMÉNIENS AUX ASSISES DU VAL-DE-MARNE

### Les accusés nient toute participation à l'attentat d'Orly

savoir qu'ils ne reconnaissaient «absol

Dans ce théâtre en rond qu'est par sa nfiguration le prétoire de la salle des assises du Val-de-Marne au palais de justice de Créteil, le procès des trois accusés qui ont à répon-dre de l'attentnt d'Orly commis le 15 juillet 1983 et revendiqué le même jour par l'Armée secrète arménienne pour la libération de PArménie (ASALA), a dès sa première journée, mardi 19 février, montré ses ambiguités. En effet, Varonjan Garbidian, aussi bien

explosion qui fit huit morts et cinqueste La suite dira comment ils entendent le démontrer et comment, tout en se proclam des défenseurs ardents de la cause arméniem

pas - avoir participé « soit directement, soit

indirectement, à la mise en œuvre de cette

lls pourrout réfuter les charges de l'instruction

qu'Ohannès Semerci et Soner Nayir out fait et de l'accusation. Mais dans le même temps en révélant ce que sera leur stratégie, leurs défenseurs out déjà signifié qu'ils entendaient mettre en cause, tout à la fois, le gouvernement français et la manière dont avait été menée une enquête qui devait aboutir à un double procès, l'un déjà jugé en correctionnelle à Créteil (le Monde des 13 et du 23-24 décembre 1984), l'autre aboutissant pour leurs clients d'aujourd'hai à une affaire d'assises.

Les raisons de la mise en cause du gouvernement français ont été chai-rement explicitées par Me Jacques Vergès, avocat de Garbidian, qui avait fait citer comme témoin M. François Mitterrand, président de la République, ainsi que MM. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, Gaston Defferre et Joseph Franceschi, respecti-vement ministre de l'intérieur et secrétaire d'Etat à la sécurité publique, au moment des faits, sans oublier M. Haronn Tazieff. Car, naturellement, aucune de ces personnalités n'avait déféré aux convocations, les membres du gouvernement ne pouvant témoigner en justice sans une autorisation spéciale prise en conseil des ministres.

Pourquoi les avoir fait citer et pourquoi vouloir les entendre ? Pour Me Vergès, la raison était fort simple : ceux, a-t-il dit en substance, que vous avez à juger sont consi-dérés comme les membres d'une association de malfaiteurs, en l'occurrence l'ASALA. Or, le président de la République et les membres du gouvernement dont nous demandons le témoignage sont entrés, à une époque, en négociation avec cette même organisation. Un de ses membres arrêtés il y a quelques années à deux reprises, a été chaque fois libéré.

Il fut un temps où ces mêmes perconnalités ont exprimé leur opinion sur la question arménienne et cette opinion, selon Mº Vergès, allait exactement dans le même sens que celle des membres de l'ASALA, c'est-à-dire obtenir de l'Etat turc une reconnaissance du génocide des Arméniens perpétré en 1915. Ils ont dit que c'était un crime imprescriptible. Alors aujourd'hui, demande Mª Vergès, nous voudrions savoir d'eux ce qui les amène à tenir pour association de malfaiteurs une organisation dont ils approuvaient l'objectif principal.

iéfense, on a oublié de faire connal- se trouve. Il conviendrait donc de le

même coup, les parties civiles, en application du code de procédure pénale, sont fondées à refuser les auditions. Elles n'ont pas manqué de le faire. Dès lors, seul le président, M. Jean Saurel, peut maintenant décider de les faire entendre, à titre de renseignement. Il a fait savoir qu'il en déciderait ultérieurement.

tre sux parties civiles le nom de tous

ces témoins que l'on voulait faire entendre par la cour d'assises; du

### La seconde escarmouche

Telle fut la première escarmouche. Une seconde suivit. Cette fois, la défense demandait carrément le renvoi du procès. Pourquoi? Parce que, disaient tout à la fois Me Vergès, Christiane Bourguet et Michel Zavrian, l'attentat d'Orly a entraîné l'interpellation, dès le 18 juillet 1983, d'une cinquantaine de personnes. Ces interpellations ient une même origine, une note de la Direction de la surveillance du territoire (DST) qui informait la brigade criminelle de l'existence dans la région parisienne de tout un réseau arménien implanté par l'ASALA. Cette note précisait même que ce réseau avait deux branches, l'une militaire chargée de l'action et dirigée par Varoujan Gar-bidian, l'autre politique animée par Roobik Avanessian.

Or, si Garbidian se retrouve accusé, aujourd'hui, devant la conr d'assises, Avanessian, lui, déféré au tribunal correctionnel avec cinq autres des interpellés, a été relaxé par estre juridiction. Mais pour quelle raison? C'est ce que la défense voulait savoir. Car, après tout, disait-elle, si Avanessian, présenté par la DST comme le chef politique, a été relaxé, rien ne dit que la même information, qui prémilitaire, a plus de valeur. Or, atrocités quotidiennes. Il raconte aujourd'hui, Roobik Avanessian a, avec beaucoup de détails les hordepuis sa relaxe, été l'objet d'un L'ennui, c'est que, du côté de la arrêté d'expulsion et l'on ne sait où il

rechercher et de renvoyer le procès, en attendant qu'on l'ait trouvé. De surcroît, n'était-il pas indispensable aussi d'entendre ceux qui furent condamnés en correctionnelle et qui, de toute manière, étaient liés, eux aussi, aux activités de l'ASALA?

La cour a estimé qu'elle n'était pas en mesure, des cette première journée, d'apprécier le bien-fondé de pareilles exigences. Elle avisera donc untérieurement. Mais il est, d'ores et déjà, entendu que le juge-ment du tribunal correctionnel, ainsi que les notes d'audience prises lors des débats, et qui se terminèrent par cinq condamnations à des peines de prison et par la relaxe d'Avanessian, scront versés aux débats de la cour

### Un idéaliste passionné

Ces incidents menés allégrement mais sans excès ni outrance ont paru intéresser un jury dans lequel siègent six femmes et trois hommes. Comme l'a intéresssé aussi la découverte de ces trois accusés qui devalent ensuite exposer ce que fut

Des trois, Varoujan Garbidian, né en 1954 en Syrie, d'origine armé-nienne, est l'ainé. C'est aussi le plus assuré et selon le mot du psychiatre qui l'a examiné sun idéaliste passionné -. Il parle d'ailleurs pour tous quand il déclare d'entrée : « Nous sommes les enfants d'un peuple dispersé, privés de notre patrie et condamnés à vivre là où nous pouvons trouver du travail.»

Garbidian n'est arrivé en France qu'en janvier 1983. Jusque-là, il vécut en Syrie et au Liban où il fut soldat de l'armée syrienne. Mais ce Liban qu'il a connu était celui de la reurs de ce temps-là. Il dire aussi que, dès son enfance, il fut nourri par les récits de son grand-père rescapé du génocide de 1915 et hanté par le devoir sacré de la vengeance alors que sa grand-mère, elle, « vroie croyante » rejetait une pareille idée. Mais il ajoute : - Devant le tribunal de Dieu si quelqu'un nous demande pourquoi on a assassiné des Turcs. ne pourrons-nous pas exiger qu'on mette en regard la mort d'un million cinq cent mille des nôtres? >

Ohannès Semerci n'a pas la même assurance. Mais, hii aussi, a parié de son enfance à Istanbul, de la difficulté qu'il y avait à vivre làbas quand on est un jeune Arménien. C'est pourquoi il a quiité la Turquie pour devenir élève au sémi-naire arménien de Jérusalem. C'était dans les années 1975-1976, et Semerci en ce temps-là n'avait qu'une idée en tête : le sacerdoce. Et puis son père malade ayant gagné la France où il devait mourir, il vint le rejoindre en 1979 avec sa mère et sa sœur. Il travailla dans la confection, apprit ensuit le métier de sertisseur de pierres précieuses et, finalement, son employeur ayant dû déposer son bilan, il se retrouva au chômage. On lui avait accordé le statut de réfugié politique et l'avocat général n'a pas manqué de relever que l'octroi de ce statut implique l'engagement par celui qui en bénéficie de ne pas recourir à la violence politique ni par les actes ni par la parole.

A :-- 4 :--

Lancing Street Street

ectari

1 S - 1 3 1 4 1 4 9 1

green and look, chi

-- Cest

-----

The second of the second

Marie e record

en inches in the

produced the rest

。 明年1月-日本日本

proprieta de Carre

25 m/s

t in the second 防衛 きいは 編成

Nebel and Wildian

A Kar

Harrier Mada, p

Tidense in Greeke g.

सिक्ता चन १ का खडु**र** 

S. 27 - 5:2He

Same are Mon

Figure 1 countries

Value 11 - 12 Der

term Braud, de

44.5 A 24.5

G this or de

Popular Car Property

amics or hour €

99 x -2,-7, p

Sun of their expose

্টিল উভ**্ৰল প্ৰ** 

to and the second of the first

Aleren baral higwes

The Total Les

Constant ovag

tel (91) 54

· Pauling ing all and

Tele. s = et e

12. 12. 12.55

S. J. Jan.

Soner Nayir a beaucoup de points communs avec Semerci : l'âge d'abord, vingt-quatre ans, l'enfance en Turquie, la fréquentation, par lui aussi, du séminaire arménien de Jérusalem. C'est en raison de cet épisode commun dans leur vie qu'ils devaient en France se retrouver et symmathiser. Tons dears parlent plus volontiers que Garbidian de leurs états d'âme. L'expert dira à leur propos que ce sont · des adolescents prolongés, dépassés par l'importance de ce qui leur arrive ». Ainsi des séminaristes. Les cours d'assises n'ont pas leurs pareilles pour décon-

JEAN-MARC THEOLLEYRE.

### La bouilloire et la locomotive

par MAREK HALTER (\*)

N vieux bédouin est chassé de sa tente par le chemin de fer qui traverse l'oasis. Durant des mois, assis dans la poussière, il regarde la locomotive qui passe en sif-flant. Un jour, un ami de la ville l'invite à prendre le thé. En entendant la bouilloire siffier, le vieux bédouin la frappe de sa canne en disant : Ces engins-là, il faut les briser quand ils sont encore petits. >

Ainsi du racisme, il n'est iamais trop tôt pour commencer à le combattre. Mais comment ? Eternelle question que chaque génération se pose à son tour. Opposer la violence à la violence, c'est conforter l'idéologie et les procédés de ceux-là mêmes qu'on combat. Expliquer, enseigner, c'est attribuer des pouvoirs démesurés à la raison dont on sait, pourtant, qu'elle ne gouverne pas seule le cœur des hommes. D'ailleurs, les racistes primaires ne raisonnent pas. Ils sont portés par des passions, des désirs cachés et troubles que l'enseignement n'atteint pas. Quant aux racistes pervers, ces politiciens, ces intellectuels qui nourrissent et entretiennent la haine au profit d'une ambition, d'une carrière, ils ne veulent ni écouter ni savoir.

En temps normal, une société prospère et relativement équilibrée peut, sans se corrompre, supporter les germes du mal qui l'habitent. Mais, survienne une crise culturelle, économique ou politique, et ce se déclare, se développe...

Or l'Europe entière est, aujourd'hui, contaminée. La Suède libérale, l'Angleterre démocratique, l'Allemagne, ont plus ou moins brutalement chassé « leurs » immigrés, interdit leurs portes aux réfugiés.

En dépit des bulldozers communistes à Vitry, des manifestations fascistes à Dreux et des meurtres racistes à Lyon, Marseille etc., la politique des gouvernements français en la matière demeure sans doute la moins inhumaine. La France doit cependant affronter une difficulté supplémentaire : l'existence du parti d'extrême droite, xénophobe et raciste, le plus important d'Europe. Ce parti place beaucoup de Français devant un dilemme : exiger sa dissolution, au mépris des règles de la démocratie, ou lui permettre de répandre le mai qui pourrait, à la longue, être fatal à la démocratie.

Aujourd'hui la lutte contre le racisme ne concerne plus exclusiveint les minorités interessées, elle a rejoint la lutte pour la défense de la démocratie et concerne le pays tout entier.

Si chaque génération se pose la question de savoir comment combattre le racisme, chaque génération invente à son tour une réponse. Celle de la jeunesse qui monte et écarte ses aînés - les désespérés de la révolution, les décus des idéologies et les poseurs de bombes, n'est ni politique ni guerrière. Elle est éthique. Elle ne s'adresse pas à la peur de l'autre, elle ne s'adresse pas non plus uniquement à sa raison. Elle s'adresse à sa conscience, cette conscience que le fascisme dénonce comme « une mutilation de l'homme ».

« Parler aux nazis », fut le mot d'ordre de la première étape dans la résistance du ghetto de Varsovie. Parlez aux racistes I recommandent aujourd'hui ces jeunes dont le badge est une main ouverte et tendue.

Le Vieux Livre enseigne que Dieu a créé le mal et son antidote, la Loi. L'antique morale si longtemps délaissée, décriée, qui commande l'amour, l'égalité entre les hommes et la foi dans le verbe, ressurgirait-elle en cette fin de siècle comme l'unique rempart contre la mort de l'âme ?

Ils parient donc ces jeunes et font parier les autres. Je na sais pas si leur engagement, massif et spontané, portera ses fruits. Ils ont, en tous les cas, le mérite de réintroduire dans notre société un peu d'espoir en l'homme. Car, mieux que quiconque, ils ont compris que, chaque fois qu'on excluait l'un d'entre nous, on tuait

L'EXPULSION DE RÉFUGIÉS AFGHANS

M. Jacques Baumel (RPR):

le gouvernement a délibérément

violé les droits de l'homme

M. Jacques Baumel, député RPR famille, - refoulée de force par dix-des Hauts-de-Seine, a estimé, mardi huit policiers vers Téhéran, c'est-

daleuse - l'expulsion de cette d'Helsinki », conclut le député.

huit policiers vers Téhéran, c'est-

Je m'étonne que le gouverne-

quer le droit d'asile politique, sou-

vent au profit de nombreux

terroristes étrangers réfugiés en

France, ait aussi délibérément violé

la défense des personnes en danger

et les droits de l'homme, tels qu'ils

ont été définis par l'Acte final

à-dire la prison ou vers la mort ».

(\*) Ecrivain.

19 février, que le gouvernement a « délibérément viole les droits de

*l'homme* - en expulsant, vendredi

dernier, une famille afghane vers l'Iran (le Monde daté 17-18 février). Dans une question écrite au premier ministre, M. Bau-mel affirme qu'- aucune raison

administrative ne peut justifier une décision d'une telle brutalité, indi-

gne de notre pays ». Le député des Hauts-de-Seine a qualifié de « scan-

### « Le problème arménien a été abordé du mauvais côté »

estime le premier ministre turc

De notre correspondant

Ankara. - Le chef du gouvernement turc, M. Turgut Ozal, préconiserait-il la révision de la thèse officielle relative à la « question arménienne »? C'est ce que laissait entendre une manchette du quotidien d'Istambul Gunes, en date du 13 février, figurant au-dessus d'un entretien avec le premier minis-tre. Celui-ci y critiquait l'- approche erronée - qui a jusqu'à maintenant prévalu sur le sujet (1).

Interrogé par nos soias, M. Ozal affirme, certes, qu' il n'est pas question d'un changement d'appro-che et écarte toute idée de revendication territoriale par une quelcon-que nation arménienne (le Monde du 20 février).

Une partie des propos qu'il a tenu, au quotidien Gunes prête cependant à réflexion. « Jusqu'à maintenant, a déclaré notamment M. Ozal, le pro-blème a été abordé du mauvais côté. C'est pourquoi les thèses présentées au nom de la Turquie se sont heur-tées à un les seus présentées. tées à une impasse. Qui plus est, ces thèses n'ont pas pu être suffisam-ment expliquées à l'opinion monment expriguees les Arméniens ont diale, alors que les Arméniens ont pu faire croire, grâce à la publica-tion de milliers de livres et à la propagande, qu'un massacre avait eu lieu. • Il estime qu'on ne peut se contenter de redire que - ces alléga-tions sont fausses - et que - s'il y a eu massacre, c'est la population turque qui en a davantage souf-

M. Ozal, par ailleurs, critique la presse turque lorsqu'elle titre « Ter-rorisme arménien » et semble ainsi imputer le phénomène terroriste à toute la communauté arménienne. · Le cœur de nos compatriotes ar-méniens, assirme-t-il, bat comme le notre. Nos compatrioles souffrent autant que nous tous des menées

Ces propos prennent toute leur valeur lorsque l'on sait que de nombreux Turcs favorisent l'idée d'un dialogue entre les intellectuels turcs, les intellectuels arméniens de Turquie et ceux de la diaspora en vue d'une meilleure compréhension réciproque. Tel est également l'avis de M. Sivasliyan, du journal arménien Jamanak d'Istanbul, qui préconise qu' - on cherche des portes de sortie en dehors de la politique -.

ARTUN UNSAL.

(1) NDLR. - Pour Ankara, ce que conscience universelle dénomme • le la conscience universelle denomine » le génocide des Arméniens », en 1915, n'a pas eu lieu. Selon la version turque, les « comités révolutionnaires arméniens », profitant de ce que l'Empire ottoman était entré en guerre contre l'Entente anglo-franco-russe, se seraient entendus, parc le trap pour atropuer les arménies de anglo-franco-russe, se seraient entendua, avec le tsar pour attaquer les armées de Constantinople sur leurs arrières, multipliant les atrocités et les meurtres contre les populations de l'Est anatolien. Le gouvernement Jeune Turc, formé en 1913, aurait, alors, décidé - d'agir », selon la formulation officielle. Cette action aurait provoqué la mort de trois cent mille personnes (et non un million et demi, comme le soutiennent les Arméniens).

· Sécurité renforcée autour des installations militaires. – M. Charles Hernu, ministre de la défense, a donné l'ordre, mardi 19 février, de renforcer les mesures de sécurité de toutes les instaliations militaires du territoire, après l'attentat perpétré dimanche 17 février contre la caserne Grossetti, à Ajaccio. D'autre part, le général commandant la 55 division militaire territoriale (Corse) - a sanctionne pour négligence le sous-officier qui était de permanence le 17 février lors de l'attentat », revendiqué per l'ex-FLNC.

### RELIGION

### LA NOMINATION DU PÈRE GELLARD **COMME PROVINCIAL DES JÉSUITES**

### **Humour et discrétion**

suites français, te Père Jacques Gellard, partage au moins deux qualités avec le préposé général Peter-Hans Kolvenbach, qui l'a nommé à cette charge : la discrétion et l'humour.

Discrétion : puisqu'il ne rem-placera pas le Provincial actuel, le Père Henri Madelin, avant six mois, Jacques Gellard se refuse à toute déclaration publique. Humour : lorsqu'on la félicite de sa promotion comme premier jésuite de France, il récuse et l'idée de promotion et celle de félicitations. A l'écouter, il s'acirait plutôt de lui offrir des condonces devent un nouveeu fardeau à porter...

Mais l'humour cache en fait l'humilité d'un homme qui est parfaitement armé pour assumer cette nouvelle charge. Tout comme le Père Kolvenbach est moins extraverti que le Père Arrupe, le Père Gellard est sans doute moins brillant, de façon ostentatoire, que le Père Made-lin. Ou, plutôt, il brille par l'understatement (litote) cher aux Anglo-Saxons. Ce qui n'est guère étonnant chez quelqu'un qui a passé cinq ans dans une univer-ité américaine.

### « Un travail de pionnier »

Né à La Baule (Loire-Atlantique) il y a cinquante-trois ans, Jacques Gellard a un solide parcours intellectuel derrière lui, meme pour un jésuite ! A la suite des treize années de formation classique, une licence ès-lettres de la Sorbonne et des licences de philosophie et de théologie, il se spécialise en sociologie, d'abord

Le nouveau Provincial des à Rome, pendant un an, puis à l'université de Chicago, où il obtient un doctorat (Ph. D) en sociologie. Cette spécialité, qu'il enseignera d'abord aux novices jésuites à Chantilly puis aux étudiants de l'Institut catholique de Paris, donnera à Jacques Gellard la largeur de vue et la compétence nécessaires pour réaliser au mieux l'inculturation entreprise par la Compagnie de Jésus depuis le concile Vatican II. c'est-à-dire l'insertion du message chrétien dans la culture

> Nommé président du Centre Sèvres, centre de recherche et de formation philosophique et théologique des jésuites en France, en 1979, Jacques Gellard a contribué, par son enseignement et ses publications dans le domaine de la sociologie religieuse, à l'aggiornamento des ordres religieux.

> Choisi comme consulteur par Henri Madelin, il a récemment réalisé plusieurs voyages à l'étranger, et il était un des délégués de la province de France à la congrégation générale de sep-tembre 1983 qui a élu le Père Kolyenbach comma préposé général. Celui-ci a rendu hommage, du reste, lors de sa venue à Paris en janvier, à « la spécificité de qualité de la province jésuite de France, qui ne dépend pas du nombre ni de la surface de l'Hexagone, mais d'un certain nombre d'initiatives », parmi lesquelles « un travail de pionnier dans l'ordre de la réflexion et de la racherche ». Un hommage qui vise perfaitement le Père Gellard.

ALAIN WOODROW.

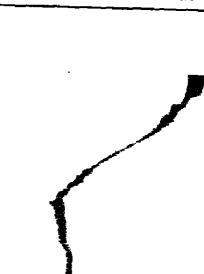

2022

The war and the party.

Care and content in it.

್ವಾಸ್ತ್ವೀ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದಿ ದಿನ್ನಡಚಿತ್ರದೆ≷

ತ್ರಂತ ಪ್ರದೇಶ**ದ್** 

ತ್ತ್ ಕ್ಷಾಂತ್ರಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದಿ

\*\*\*

Charles and Charle

فيخابث بالتهادي ويديدوا

Section of the sectio

Service of the servic

Section 1987 and the section of the

Contract of Contra English 2

Angelin and the state of

With the Land

. . . . . .

---

Ten Car

A 1 NO VARIO THEOLOGY

変集がない

# RTS ET SPECTA

Un archange frisé, à cheval sur une chanson, un chirurgien dingue,

des plombiers syndiqués : tout explose,

cercle, par lequel ils passent une signer un papier à la famille...

les bombes et les rires. L'humour ravage.

Un film de Terry Gilliam

### BURLESQUE TERRIBLE

FLA se passe quelque part sur la Terre, au moment de Noël. Le ministre de l'information est interviewé à la télévision. Aux vitrines des magasins, les petits écrans multiplient son sourire apaisant. D'un coup, tout saute dans un éparpillement de verre, de câbles, dans un nuage de fumée noire. C'est le temps du terrorisme quotidien. Treize ans que ca dure e Simple chance de débutants » pérore le ministre, dont l'image de guingois sur les postes renversés continue à rassurer les foules absentes.

Un archange frisé vole dans le ciel bleu, à la rencontre de sa blonde hien-nimée. Une musique celeste joue un air entraînant autant que fameux : Brazil.

C'est ainsi que commence Bra-zil, le film de Terry Gilliam, l'élément américain des Monty Python - felés anglais, auteurs de Sacré Graal, de la Vie de Brian... De plus, le coscénariste est Tom Stoppard, auteur dramatique (Rosencranz et Guildenstern sont morts, Travesties), héritier de Lewis Carroll, frère de John Lennon, chef de file d'un humour sec, casseur de langage.

Le « quelque part » de Terry Gilliam est très britannique. Un royaume de l'absurde aux solides traditions, dont les sujets résistent tant bien que mal à l'emprise d'une hureaucratie boursouffée. Le siège social en est un ministère de l'information, colossal bâti-

ment mussolinien, inspiré par Metropolis. Des milliers d'employés s'y activent à des tâches parfaitement inutiles, et branchent Casablanca sur l'écran de leur ordinateur des que le sous-chef a le dos tourné.

Parmi eux, l'archange - Jonathan Pryce. Il n'est frisé que quand il reve. Eveillé, il supporte ses cheveux qui se font rares, la bureaucratie, le sous-chef et, avec quelque agacement, une mère abusive soumise à un chirurgien esthétique spécialiste du lifting muscle. L'ange, le vrai, est plomhier indépendant, donc hors la loi (c'est Robert De Niro), poursuivi par les plombiers syndiqués et une police particulièrement

servent d'appartements aux habi- pier d'en dessous, et dans un tants de ce « quelque part », des même mouvement dont l'effica-

Dans les clapiers crasseux qui perche. Ils glissent jusqu'au clahommes sans visage, en uniforme cité est le fruit de la routine, tomde militiens-cosmonautes, surgis- bent sur un homme, l'enferment sent. En un tournemain, ils dans une combinaison-cagoule, découpent dans le plancher un l'emmènent, non sans avoir fait

Terry Gilliam travaille avec les Monty Python depuis 1968. Education indispensable pour faire du burlesque sur le terrorisme. On rit, alors que des enfants dans un terrain vague sinistre jouent à la police, alors qu'une bombe dans un grand magasin disperse des lambeaux sanguinolents sur les rayons, alors que, dans un restau-rant à moitié détruit, le maître d'hôtel isole avec un paravent précieux les tables épargnées. pour que les dineurs ne soient pas

Les monstres se bousculent, les gags se carambolent, énormes, épouvantables. Si épouvantables que l'on frise le rejet, si énormes que le rire gagne. On est sub-mergés. Le film n'évite pas le piège du trop; d'ailleurs il est bien trop long. Malgré de belles idées, à la fin, il tourne en rond dans son système. C'est son seul

### L'AMÉRICAIN DE LONDRES



TERRY GILLIAM & la

confortable de l'adolescent pro-

longé jusqu'à quarante-cinq ans, son âge. Fils d'un charpentier des

studios de Hollywood, dessina-

teur de l'écurie Kurzmann - fon-

dateur de Mad, père de la BD

moderne – après son service mili-

Terry Gilliam est un libertaire,

un iconoclaste qui laisse éclater des

Naissance des Monty Python.

bonne bouille, le look débraillé, l'estomac

moraliste en colère, comme la plu-part des comiques. Mais le film n'est pas seulement burlesque. Sinon, il n'y aurait pas de morts... Pai été très rant et de grand magazin. Le film était terminé quand l'IRA a posé des bombes chez Harrod. Et c'était mme dans le film : deux heures après, les clients reprenaient leurs achats... Les Anglais sont comme

- Plus violents que les Amé-.. ricains ?

:- Je ne crois pas. Sauf au moment des finales de football, qui sont: leur seule soupape, avec l'humour. Le burlesque anglais est rarement subtil et toujours méchant. L'humour est une tradition qui bouscule... Peter O'Toole a participé à cule... Peter O 100se a participe a une campagne sur la famine en Ethiopie. A Dublin, il a dit le texte de Swift, qui recommande aux misé-rables affamés de manger leurs enfants... Le scandale a été terrible. Les Triandais adorent Swift mais ne la lieure race. Ou pese le lisent pas, Ou pen.

taire et un passage à Pilote, Terry Gilliam s'installe à Londres, - D'où vient cette tradition? - D'une manière générale, les hommes veulent rire de la mort. Les Anglais possèdent, en plus, le don de rire d'eux-mêmes. Ils ont un tel sens Télévision et cinéma. Terry Gilliam travaille en groupe et réalise seul Jabberwocky et Time de teur identité qu'ils peuvent se le Bandit. Brazil, ce pourrait être, écrit-il, eun pays lointain gorgé de chaleur et de lumière. Une chanson lancinante. Une certaine permettre. C'est ce qui les fait durer. Ils ont confiance ca cux. Quand j'étais enfant, je me moquais de Dieu. Pas par esprit de sacrilège. Je pensais que Dieu était assez fort idée du bonbeur. Une chute libre dans le néant, pour oublier la mort de tout espoir »... pour ne pas en être atteint. S'il est une créature qui a besoin de protection, comment garder la foi !

- La manière de vivre en Angleterre vous a servi de modèle?

colères sardoniques. Un moraliste?
- Peut-être, dit-il. Paime bien les - Non. Le film est fondé sur contes moraux. Les contes de fées, Candide, les Voyages de Gulliver... Aujourd'hui, peu de gens en écrimon expérience personnelle et elle s'est faite aux Riats-Unis. Les per-

sonnages paraissent anglais parce que les acteurs le sont. A l'exception de Robert De Niro, qui est venu parce que c'est un ami. On pourrait dire qu'il représente le pionnier améc'était plaisant de lui faire quitter ses rôles de névrosé pour lui faire jouer un héros positif.

- Vous détestez les chirur-

giens esthétiques ? - Ils sont le résultat de la vanité féminine. C'est très américain de vouloir changer les choses. Les Américains pensent qu'ils contrôlent le monde. Ils forment, c'est vrai, la nation la plus puissante, et ils sont parano comme s'ils étaient sans défense. Les personnages de femme viennent aussi de mon expérience, je les connais. Il y a deux semaines, j'étais à Los Angeles pour une remise de prix. La moitié des femmes présentes étaient liftées, des monstres. Les monstres ne me font pas peur, et les miens ne sont pas plus grotesques que chez Fellini on chez Grosz.

- Ce sont vos références ? - Et Goya, Magritte, Max Ernst, Bosch. Et Kurosawa, Bergman, Orson Welles, Tex Avery,

Woody Allen. Et Dostolevski, Kafka, Gogol... - Comment jugez-vous le terrorisme? - J'anrais bien voulu être révolu-

tionnaire, mais je n'ai pas trouvé de révolution fondée sur le rire. - Dans votre film, le terro-risme est utile à l'Etat pour

maintenir une perpétuelle sur-- Vous savez, PURSS existe

parce que les Etats-Unis en ont besoin. Et vice versa, sans doute. > Propos recueillis par COLETTE GODARD.

### **FACE AU PUBLIC**

N novembre 1962, Annie Chancel, fille d'un mar-chand de bonbons ambulant et chanteuse dans un orchestre amateur, est engagée par l'auteur-compositeur Claude Car-rère. Celui-ci la baptise d'un prénom simple et populaire que la France fredonne sur le bord des lèvres : Sheils, le titre du dernier succès de Lucky Blondo, adaptation par Carrère d'une chanson américaine de Tommy Rose.

Claude Carrère n'est pas un inconnu dens le monde du spectacle. Quelques années auperavant, il a eu une petite sventure de chanteur en enregistrant Ciga-rettes, whisky et petites pépées. Il va apprendre à Shella le métier de chanteuse de A à Z. Il va imposer le produit Sheila en utiliss techniques publicitaires.

Carrère habille son modèle d'un chemisier blanc et d'une jupe écossaise, lui fait porter des couettes et crée un personnage qui pourrait être la fille apiritualle de Jean Nohain, alors populaire à la télévision grêce à une bonhomie de pépé gâteau. Sheila devient le brave gosse qui rassure la famille, le miroir qui reflète les petites joins et les petites tris-tesses d'un immense public de jeunes et de moins jeunes au cour de midinette.

L'école est finie est la première changon à succès. Suivent.: Me première surprise partie, la Folklore américain, C'est toi que j'aime, d'autres chansonnettes dont Claude Carrère tré le mos-mum de profits. En 1964, une affaire de confection portant le label Sheila dispose bientot de quatre cents points de vents. Pygmalion et son élève resteront ensemble près de vingt ans. Aujourd'hui, Claude Camère est l'un des producteurs indépendants qui comptent dans l'industrie phonographique : plus de 7 % du marché. Sheila se présente sur une scène pour la première tois de

Les couettes, le cœur de midinette. les chansonnettes, le label pour jupes

c'était hier. L'école est finie piace au spectacle.

et chemisettes.

sa carrière : elle est pour un mois à l'affiche du Zénith à partir du

Et alle reconte : « Quand j'ai rencontré Claude Carrère, dit Shelle, je ne savais rien. Je l'ai écouté. J'ai essayé de faire le mieux possible, avec l'innocence et la fougue qu'on peut avoir quand on est dans un rêve. J'ai enchaîné disque sur disque et j'ai eu la chance de n'avoir que des « tubes ». Si j'exprimai le désir de faire de la scène, de voir une salle debout après un spectacle, on me disait : « Tu ne tiendras pas le coup », ou encora : « C'est démodé. »

» Je vendais une image de Sheila qui appartenait à Claude Camère. J'étais guidée dans tout ce que l'avais à dire. Et puis je vivais dans mon coin avec mes royalties d'interpréte. D'autres gagnaient plus d'argent en signant des chansons, en courant après les galas. Mais je n'étais saisissais pas très bien les certaines opérations commerciales comme les boutiques

» J'ai été la personne qui por tait des jolies robes pour mettre en valeur un empire qui se mon-tait et faisait peu à peu sa place dans le monde du spectacle.

> Le temps, l'expérience. m'ont donné des envies de liberté. Au début des années 80, je suis partie vivre quelques mois à New-York et j'ai exorcisé des moments d'angoisse, j'ai pansé des blessures provoquées par l'image de Shella et qui m'ont marquée dans ma vie de femme. La rumeur a ainsi répandu, quand j'étais enceinte de mon fils, que je portais un coussin sur le ventre ou que j'étais gonflée avec un ballon d'air. Ce sont des choses qui ne

s'effacent iamais. » Après New-York, j'ai décidé de continuer à chanter. D'assumer ce que j'ai vécu, ce que je suis, ce que je voudrais être. Depuis trois ans, je travaille avec Yves Martin, qui écrit mes chansons et produit mes albums. J'aimerais me constituer un vrai répertoire, qui me colle à la peau, avec des chansons qui parient de problèmes de bonne femme, d'une fille qui a trente huit ans. J'ai envie de musique et de ten-

» Les gens vont venir me voir au Zénith. Par curiosité et en se demandant si je vais tenir le coup, si je vais chanter en play-back ou

en direct. » Moi, je veux simplement savoir si je peux faire un spectacle. Advienne que pourra. Mais j'ai très peur. »

Propos recueillis par CLAUDE FLÉOUTER.



du 19 fevrier au 24 mars 1985

# La puce à l'oreille

de Georges Feydeau mise en scène : Marcel Maréchal décors et costumes : René Allio



et New-York : une exposition à Paris.

Un homme singulier,

et un livre passionné

une œuvre hier contestée, une vie partagée entre Vienne DES SPE

Rodst

The same in ext.

grafi

er Nati auf lente

3 14 tre res 20

The state of the s

du s

you!

. . . . se par

731غ درم

ic ie g

-५<u>२</u> -५<u>८ विक्</u>

is a free street of

g - ( ) za 1 (20 1**99** 

14 32 5 7 2**1** 

a data to the

inte lutte 1775 💯

No la territorio

Anthropic of States

14E 1774

: e

1 : 1 77787

Terra Islam and

a term in an in the

Set in the pr

State of the state

TWA LALE BY

estate de la constanta

White samura a per

Are pasame area

A Casa to Live see St

Aller Evene Pring

Register of the site

Ring - se édi

75-30405 - 224-204

The second second

a ---

Tell Seut 7

State of a GC

Williams Freder

Service For Land

Articles Secret

ne ne

A series of the gr

No. of the second

2000 - 275 ne

en en en

के का उत्तर है। जीवन

Tar.

The state of the s

The state of the s

State of the state

3. Total

7 - F

Control of the contro

Fe 100 a Count (4

E3 280

# Boehmer



L'esprit malin se saisit du Docteur Faustus et bouscule le rêve allemand.

### COMPOSITEUR HOLLANDAIS

compositeur du Docteur Faustus présenté ce mercredi 20 février en création mondiale au palais Garnier, est né en 1941, et qui plus est en plein Berlin : un enfant de la guerre. Il a le teint lisse d'un gamin non égratigné par les vilenies de l'existence, ou encore cette complexion pâle des intellectuels austères, de certains ecclésiastiques minces à qui l'on ne peut donner d'âge. Il est vētu « cuir ». Ses cheveux sont coupés ras (mode) et son front est vaste. L'ensemble du visage est dessiné en hauteur. On peut discemer deux rides également verticales, très gères, entre les yeux clairs que protègent des lunettes rondes cerclées de noir.

ONRAD BOEHMER, le

Son ironie peu soucieuse de prudences diplomatiques doit même aussi il pratique l'humour... il vit aux Pays-Bas depuis quinze ans, mais ne se considère pas comme apparte-nant au paysage musical de ce pays. Il aime Amsterdam pour son calme : la ville est peut-être encore plus jolie que Paris, d'après une chanson, il y a

Dans les années 50 et jusqu'à 1966 il vivait à Cologne; il a étudié là auprès de Gottfried Michael Koening. studio de musique électronique de la Radio de Cologne drainait tout ce que l'Europe comptait de compositeurs importants, l'époque ou Stockhausen et Kagel inventaient à qui mieux mieux et s'affrontaient : « La querre des étoiles », dit Boehmer, rappelant comment dans ce contexte Zimmermann, déjà, avait de la peine à faire enten-dre son génie trop sensible, nermann qui se suiciderait ensuite : « Le seul de tous à posséder une fabuleuse était là, ou passait régulièrement : Ligetti, Cage, Pousseur, Boulez, Nono, Madema,

### L'insolent

« Imaginez, dit Boehmer, un état de névrose permanente, tous ces géants en lutte dans une ville aussi provinciale et petite-bourgeoise que celle décrite par Thomas Mann dans Tonio Kröger. *Ou bien j'étouf*fais, et je me contentais de devenir un petit professeur de piano au conservatoire, ou bien ie prenais le large. Je me suis sauvé : l'université d'Utrecht au bon moment me proposait de ailler dans son studio. Une invitation acceptable. L'occasion d'échapper, cela ne signifie pas que j'aie trahi l'école de Cologne, au contraire ; certains de mes collègues restés là-bas ont opté ensuite pour des musiques minimales ou néo-

» Je pense encore – comme prôneit Stockhausen au départ - qu'à l'ère de la reproduction par disques et vidéo il faut écrire des œuvres tellement complexes qu'à la cinq centième audition on leur trouve toujours quelque chose de nouveau. Cela implique de ne pas produire à tout bout de champ, de savoir refuser des comndes. Pour assurer la vie matérielle je fais des pro-grammes de radio, j'enseigne, j'écris des articles de journaux sérieusement, mais cela ne demende pas la même éner-

Les articles de Boehmer dans Hollande libre semblent préciséinsolents pour faire de beaux scandales. Sans craindre la polémique, le jeune homme a pu, entre autre, y qualifier les Hymnen de Stockhausen de Carmina Burana de l'électroni-

Et ce n'est pas un hasard, au

fond, si, depuis 1974, Boehmer s'est attaqué au personnage du Docteur Faustus, ce € rêve allelant. « Il s'agissait moins pour moi de faire un opéra de plus sur ce thème que d'écerter le rideau, d'aller derrière la brume mythologique voir qui était Faust, dans la réalité historique. Et ce qu'il a à nous dire maintenant, où s'achève l'ère du capitalisme bourgeois. Faust a vécu la fin du Moyen Age, le passage période à laquelle on s'est intéressé beaucoup récemment comme pour remonter aux

### Une histoire

» On a idéalisé, falsifié la figure du chercheur de la vérité et de la beauté (le Faust de fait, il n'avait rien d'un idéaliste, il était quelqu'un de très terrestre, vulgaire même. Une sorte d'imposteur moins désireux de chercher l'absolu que de rejeter la société du XV siècle : un marginal auquel on interdisait l'accès de certaines villes parce qu'il avait séduit des petits garcons d'école. Un pauvre idiot de village à l'écart des mœurs éta blies. > Boehmer a retrouvé les lettres d'un abbé décrivant les crimes supposés de l'illuminé qui prétendait connaître par cœur Hérodote, jouait au magicien et à l'astrologue par goût de l'aventure, de l'entrepris

Il poursuit : « Le moine Trithémius, dans sa haine et son dédain, n'aurait pas été si violent et si disert si lui aussi n'avait pas été passionné d'alchimie. Il m'a paru être une sorte d'inverse de Faust. J'ai donc remplacé le Méphistophélès habituel par ce personnage. »

chant dans les documents historiques, a déniché en guise d'homonculus non pius une créature artificielle, mais un petit garçon berger qui a réelle-ment existé au XVª siècle en Allemagne et qui préchait aux habitants de son village ce que la Vierge lui disait en apparitions - des choses un peu révolutionnaires au goût de l'Eglise... « J'ai combiné artifi-ciellement des réalités, dit-il, pour arriver à une mosaïque plausible, à une sorte de tapis dramatique. Parce qu'à la fin un opéra est un opéra, il faut que ca raconte una histoire. Je suis contre les oratorios où rien n'arrive vraiment, Contre les allégories. Le Saint François d'Olivier Messiaen ou le Ring de l'univers de Stockhausen sont à cet égard des drames liturgiques, didactiques. »

Boehmer, constatant que aujourd'hui des opéras remon tent aux formes du XVI siècle, se référe aux « drames en musique » selon Monteverdi. Ainsi introduit-il dans son « drame » un groupe pop, à l'issue du quatrième voyage de Faust à travers le temos.

MATHILDE LA BARDONNIE. ★ Opéra de Paris, les 20 et 22 février à 19 h 30; et le 25 à

# Gustav Mahler

### LE GÉNIE FOUDROYÉ

E monument est achevé. Plus de trente ans de la vie d'Henry-Louis de La -Grange ont abouti à cette fantastique biographie de Gustav Mahler en trois tomes et trois mille huit cents pages. Commencée au plus noir de la méconnaissance de son génie, elle se termine à l'apogée de la gloire posthume du compositeur. Nous avons assez dit (le Monde des 26 décembre 1979 et 6 janvier 1984) les qualités de cette œuvre, la somme fabuleuse des documents qu'elle rassemble, la richesse de l'intuition psychologique, la rigueur des méthodes de travail. pour ne pas y revenir.

Le Génie foudroyé s'ouvre en 1907, lors de la dernière année de Mahler à Vienne, et analyse comment et pourquoi il a quitté la direction de la Holoper, les campagnes menées contre lui, les mensonges répandus sur sa gestion. Mais, comme les trois coups du destin dans sa & Symphonie, l'arrachement de ce départ s'accompagne de deux autres drames : la mort de sa fille Putzi et la découverte d'une maladie de cœur, révélée sans pré-

Ce n'est pas du cœur qu'il mourra, mais ce diagnostic et la vie physique diminuée qu'il entraîne pour un sportif tel que lui changent entièrement sa vision de la vie et des choses, et va déterminer un tout autre cours de son œuvre avec le Chant de la Terre, les 9 et 10 Symphonies.

commence pour Mahler, en Amérique, où il déploiera une activité



par Oscar Kokoschka,

trois saisons et demie, au Metropolitan Opera d'abord, puis à la tête de l'Orchestre philharmonique de New-York. Henry-Louis de La Grange le suit presque jour après jour à travers mille articles de presse, sa correspondance et des témoignages nombreux, et cela nous vant une évocation passionnante de la vie musicale de la capitale américaine à cette époque.

Les brutalités ne lui sont pas épargnées, mais, contrairement à une légende tenace, ces années américaines auront été un grand succès (en dépit de luttes féroces comme celle qui oppose, à distance, Mahler et Toscanini pour la supprématie Pourtant une nouvelle existence au Met); elles seront malheureusement gâchées tout à la fin par un conflit avec le Philharmonique, aussi intense qu'à Vienne pendant coîncidant avec la dernière maladie

du musicien, et qui a sans doute contribué à l'aggraver.

Ce volume captivera surtout le lecteur par tout ce qui touche le créateur, l'audition triomphale de la & Symphonie à Munich (ou l'unique apparition de Mahler en France), la composition de ses trois dernières œuvres (magistralement analysées) et naturellement les rapports conflictuels avec sa femme, qui semblent devenir un des hauts lieux de la contestation mahlérienne (1)...

La Grange ne cache rien des frustrations d'Alma, de ses maladies psycho-somatiques, de ses flirts et de ses amours, qui aboutis sent à la catastrophe de l'été 1910, où Malher reçoit directement de l'amant de son épouse, le grand architecte Gropius, une lettre destinée à celle-ci. Bouleversement

d'Henry-Louis de La Grange racontent Gustav Mahler. indescriptible qui va entraîner chez l'homme un état de régression terrifiant, mais non chez le compositeur : les esquisses de la 10 Sym-phonie, ce même été, couvertes de notations poignantes sur le drame

qu'il vit, e ne laissent entrevoir nucune trace de fléchissement, pas plus dans l'inspiration que dans la tecknique ». « Voici que tout à coup ce maître absolu était devenu un esclave; voici que, accablé d'une culpabilité sans limites, il se tratnaît à ses pieds, en proie au démon de l'auto-destruction.... On jugera du dossier sur pièces.

et l'auteur, s'il se montre sévère pour Alma, n'en reconnaît pas moins la profondeur et la grandeur de son attachement à son mari. Il reste que, lorsque l'on considère tant de documents irréfutables sur la vie du musicien à cette époque, on doit évidemment conclure que e și le terrible choc psychologique (de 1910) et une maladie infectieuse, alors inguérissable, ne l'avaient successivement frappé, il aurait pu mener encore de nombreuses années une existence très active s. - Mahler, qui nous laisse une œuvre titanesque, est mort en 1911, à cinquante ans.

### JACQUES LONCHAMPT.

\* Henry-Louis de La Grange : Gus-tav Mahler, tome II. - le Génie foudroyé». Éditions Fayard, 1366 pages, relié, avec soixante-huit illustrations en

(1) Cf. le livre de Françoise Xenakis, Zut, on a encore oublié Madame Freud (chez Jean-Claude Lattès) et l'article de Jacqueline Piatier (le Monde du 8 février).

### « LA MUSIQUE COMME RELIGION »

TENRY-LOUIS La Grange, sauces.
Gustav Mahler », n'a jamais rencontré le compositeur. Et pourtant il y a consacré sa vie. L'his-

toire d'une passion.

« Comment est née votre passion pour Mahler?

- En 1939, mes parents m'ont envoyé à New-York pour faire des études de business. Mais je n'avais qu'une idée en tête : la musique Quand j'ai entendu pour la première fois, dirigée par Bruno Walter, la # Symphonie, elle m'a paru tout à

de rouvre les yeux. | Laissez-moi reprendre le catalogue... Qui, le mot sensuel qu'on a employé à son épo-

> » Ce visage, avant même que Rodin ne le sculpte, s'impose comme



Buste de Mahler par Rodin (1911), conns également sons le titre de « Mozart ».

fait scandaleuse : ce faux classicisme, comme du Hayda déjoué, ce mélange d'ironie et de naïveté, m'ont provoqué. Je me suis demandé : est-ce qu'il est en train de se ficher de nous ou de ne pas savoir écrire d'autre musique que celle qu'on écrivait un siècle avant lui ? Puis, très vite, Mahler est devenu pour moi un parent...

- On présente beaucoup de photos de lui dans cette exposition, mais, vous qui le connaissez si bien, comment pourriez-vous le décrire à quelqu'un qui ne pourrait pos les voir, à un aveugle?

- (Il ferme les yeux.) C'est un visage qui a été sculpté par l'intérieur au cœur des années. Il a un nez proéminent, une bouche assez mobile, très proche des dents : assez minces, les lèvres ne sont pas larges, les joues sont assez creusées. Mais comme c'est difficile de décrire le visage que je connais le mieux! /// que pour la bouche ne me paraît pas adéquat. Le dos de sa tête est tout à fait vertical, il prolonge la ligne du cou, il n'y a pas la proéminence qu'on trouve en haut du crâne chez la plupart des humains. Je parlerais des plis profonds autour de la bouche et du nez, d'un regard animé de l'intérieur, très fort. Je parlerais du

jamais le bout de son œuvre. compositeur? une sculpture; on dirait qu'il a été sculpté par la personnalité. On peut lire dans ce visage douloureux bien

saient d'orage, qu'elles se mettaient à battre et à s'animer sous le coup de la colère... - On montre aussi beaucoup de photos d'Alma, son épouse; vous l'avez rencontrée, comment était-

des adversités. J'allais oublier le

principal: son immense front avec

ses célèbres veines dont ses contem-

porains disent qu'elles se remplis-

- Elie n'était plus belie. Elie était une vicille dame, je ne dirais pas du tout indigne, mais orgueil-leuse, très consciente de sa supériorité sur l'humanité entière. Elle avait un visage tout en courbes, très séduisant dans lequel on devinait aussi une grande dureté. Elle avait une grande pitié pour elle-même et minuscule pour les autres. Son charme provenait surtout de son habileté à dire exactement le contraire de ce qu'on attendait. Et il y avait beaucoup de vérité dans ses contre-vérités.

- Mais son influence sur Mah-

- C'est tout un chapitre. Francoise Xénakis a raconté dans un livre que Mahler lui avait interdit de composer, et fait subir une vie sexuelle médiocre. Moi je suis un homme, Mahler est mon saint, il est l'homme qui m'a le plus apporté dans la vie; lui-même envisageait son travail comme une mission, un apostolat, et la musique comme une espèce de religion. Tout ce qui avait tendance à freiner l'accompli ment de cette fonction, qui était un rite, lui était insupportable, il l'écartait. Or Alma était une femme pour qui comptait avant tout la réalisation d'elle-même.

- Comment vivez-vous quotidiennement votre passion pour

- Je cherche l'utilité. Je ne pouvais pas admettre l'idée de mourir sans avoir terminé ma biographie; maintenant, je dois en contrôler la traduction anglaise. Je viens d'organiser un colloque où l'on s'est réuni entre mahlériens des cinq continents. On me dit parfois: après irente ans, vous devez tout savoir sur Mahler. Mais non! On ne voit

- Est-ce vraiment raisonnable d'organiser une exposition sur un

- Si de Mahler on ne pouvait montrer que les hiéroglyphes de ses partitions, la réponse serait non. Mais il a été aussi un grand chef d'orchestre; pendant dix ans, il a dirigé l'Opéra de Vienne, et y a produit des spectacles uniques qui ont réformé la mise en scène lyrique de son époque. Il est sorti de ce théâtre de cour où conlissaient seniement des toiles peintes pour entrer dans des décors praticables. Et il a été un des premiers à utiliser la lumière de facon raffinée et mederne : dans certains cartons de ses décors, on trouve trois fois la même scène avec des éclairages différents.

. Tout ça, c'est pour le côté plastique qui a trait au théâtre, et qui peut bien apparaître dans une expo-sition. Mais Mahler, par l'intermé-diaire du beau-père d'Alma, qui était le secrétaire de la Sécession, le grand mouvement pictural viennois de la fin du siècle, a aussi été lié à une pléiade de peintres, parmi lesquels Klimt ou Carl Moll.

 D'autre part, les deux bronzes de Rodin n'avaient jamais été exposés simultanément, ce qui est l'occasion aujourd'hui d'observer leurs différences. Toutes les esquisses en terre cuite et en plâtre sont sorties pour la première sois des caves du musée Rodin. Avec le grand marbre, cela ne fait plus un seul Rodin, mais cinq effigies différentes. Il était enfin intéressant de montrer comment Mahler peut vivre encore aujourd'hui parmi les peintres, avec des œuvres d'Adami, d'Erro et de Madlener.

### Le masque mortuaire

Comment avez-vous pu enrichir votre collection?

– Lai aimé Mahler à une époque où il n'avait aucune popularité : dans les années 1953 et 1954, ses lettres ne valaient rien. Et, selon les gens que j'ai rencontrés, au hasard des ventes on chez des marchands d'autographes, j'ai acquis quantité d'affiches, de manuscrits et de partitions qui, ensuite, sont devenus très

- Parmi ces objets, quel est celui que vous chérissez le plus ?

- Est-ce que ce sont les manuscrits, est-ce que c'est le masque mortuaire, est-ce que c'est le Rodin? C'est peut-être tout de même le masque mortuaire. Il n'a rien de triste, il est d'une extraordinaire beauté.

· Je vous avouerai qu'à une époque de ma vic où j'étais moins sûr de moi, je quittais souvent Paris en emportant le Rodin avec moi. J'ai passé vingt-neuf étés en Corse, au cours desquels j'ai écrit cette biographie. Avant l'existence des photocopies. J'avais besoin de montagnes de iers, je les chargeais à l'arrière de ma camionnette avec le buste de Rodin dans une caisse. Sitôt arrivé, je le posais sur ma table de travail. Un jour j'ai mis les lunettes sur son masque mortuaire et je me suis aperçu que c'étaient bien les lunettes de Mahler. »

### Propos recueillis par HERVÉ GUIBERT.

\* Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 11, avenue du Président-Wilson, Paris-16. Jusqu'au 31 mars. Catalogue 135 F.

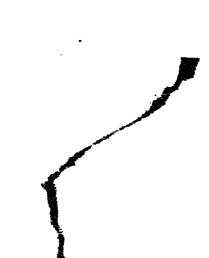

e singulier.

Passionné

a hier contestée.

Flagee entre Vienne ork : une exposition and

ouis de La Grange Gustav Mahler

Action Barrier Barrier Barrier

PATRICULAR TO THE PATRICULAR T

Part dans control of the second

CH Many to grant the Artist State of

Berg and words on Drive Labor

The second secon

Beach and a set through a

Action of the State of State o

Service of the servic

Sprain Control of Control

Taken Samon And And

page of the or to be a

with the state of the state

JACQUES LONGHAUM

· The residence of the Group of

and the second control of the second

**新疆人工公司 化胶油泵** 

THE STREET STREET

35-26 Jan 182 18 18 12

Marier einer iner inter

Paris in in berbeite beitabh

ME green on relative total &

ತ್ರಿ ಶ್ರೀಯಾ ನೀಡು ಈ ಜನೆಯ ತನ್ನು

🗱 食用 化二氯化物 计联制

STATEMENT NOT OFFICE A LIST

FARRANCE LONG TO LINE

Mark Gifterenzer Turk?

Company of the Control of the

were and the approximation

cases du munt Rich (44)

great that the track of the

Raid Tis Tingen

THE REAL PROPERTY.

Branch Market

MAKE THE PARTY NAMED IN

Harry March Mc

are the second to be

# Rodin à redécouvrir

Le musée Rodin, c'est à Paris. A partir du mois de mai, il sera aussi à Meudon où l'annexe rénovée exposera des œuvres inconnues

### MEUDON : LE GRAND ATELIER DES PLATRES

SUR les hauteurs de Meudon, avec Paris pour toile de fond. proche le chemin de fer : sur ses énormes piles : un jardin, une maison et un atelier, un musée et ses reserves en sous-sol, enfin une tombe couronnée par un Penseur. Ci-gisent Auguste Rodin et Rose Beuret, épousée in extremis en

Les amoureux de pittoresque, les romantiques, les amateurs de souvenirs personnels, ceux qui voudraient se plonger dans l'inti-mité de la vie de l'artiste, en seront pour leurs frais. L'intérêt des lieux, très peu connus, est immense, mais ailleurs, du côté du geste créateur, du modelage, de la pratique du sculpteur, du travail en train de se faire; du côté du musée qui renferme les plâtres, et non de la petite maison.

De la petite maison de style Louis XIII, acquise par Rodin en 1895, il n'y a pas grand-chose à dire : elle est dans le goût bourgeois du dix-neuvième siècle. Ce que dut bien sentir le sculpteur, qui s'employa, au fur et à mesure que la gloire montait, à donner du panache à son domaine.

Il ramena des antiques dans le jardin. Il y remonta d'abord le pavillon de l'Alma construit spé-cialement pour présenter ses œuvres à l'Exposition universelle de 1900; puis, en 1907-1908, ce qui restait de la facade du châtean d'Issy-les-Moulineaux (dixseptième siècle), détruit par un incendie en 1871, et qui s'appuie aujourd'hui sur le musée, élevé entre 1929 et 1931, grâce aux largesses d'un mécène américain, Jules Matsbaum, le fondateur du musée Rodin de Philadelphie. C'est d'ailleurs probablement en vue de cette construction que le pavillon de l'Alma fut démoli.

Premier choc : la salle à baies largement ouvertes qui attrapent toute la lumière du jour. Presque biane sur blane, les plamaquettes, des variantes et des modèles, pour les Bourgeois de Calais, pour la Porte de l'enfer, le grand œuvre qui ne s'acheva qu'avec la mort de l'artiste, pour Victor Hugo, pour Balzac dont on voit plusieurs terribies nus bedonnants et ce fantastique manteau dressé, vide de corps, inhabité. Des choses à faire pâlir d'envie les sculpteurs d'aujourd'hui, de Segal

Deuxième choc : les réserves qu'en principe on ne visite pas, où, pèle-mêle, plusieurs milliers de plâtres - entre cinq mille et dix mille - sont entassés depuis des décennies sur des étagères en bois, et n'ont encore jamais été répertoriés. Ici c'est une croupe, là un bras qui émerge des rayonnages, et là, dans des caisses, des mains de tous les formats, pliées, crispées, tendues, et des doigts, et des bouts d'anatomie, et des morceaux de détail, et des monles

La poussière aidant l'amoncellement, on se croirait presque au couvent des capucins de Palerme, là où les corps se dessèchent, mais dentelles fripées en moins. Ou

tres pour les grands monuments tout bonnement dans le hangar sont réunis – des études, des d'un site en cours de fouilles.

C'est vrai que la mise en ordre de tout cela relève d'un travail d'archéologue, à cette différence près tout de même qu'on dispose de plus de documents d'archives, de plus d'indices pour tenter de rétablir le parcours de création. toujours difficile à reconstituer avec Rodin. Celui-ci avait en effet l'habitude d'opérer sur plusieurs fronts à la fois, de reprendre, d'associer des parties d'ouvrages différents pour créer de nouvelles pièces, de casser, d'ajouter, d'agrandir, de diminuer, de remodeler et de remouler, comme l'a bien montré l'étude sur le monument aux Bourgeois faite en liai-son avec le musée de Calais (1).

Inventorier, classer, nettoyer, photographier, restaurer... tout est à faire. Ce à quoi s'emploie depuis à peine plus d'un mois Nicole Barbier, la nouvelle conservatrice chargée de Meudon, par où passe obligatoirement toute recherche serrée sur l'œuvre sculpté de Rodin.

Le travail est commencé simultanément dans le musée, où l'on brosse et restaure en vue de l'ouverture régulière au public à partir de mai - très exactement

du 23 mai (2), - et en sous-sol, où plus de cent soixante têtes avec leur début de fiche d'identité ont pris place sur de nouveaux rayon-

On commence par le plus gros et le plus facile... pour les doigts, les menus morceaux, on verra plus tard, il faudra les archives, les documents. L'idée, c'est de parer au plus pressé, de préparer pour l'inauguration de mai des œuvres décentes, c'est-à-dire propres, de réorganiser la présentation en faisant monter des réserves des études inédites, de les regrouper autour des grands projets de monuments afin d'en faire comprendre la genèse.

Mais le plus pressé, c'est aussi de faire en sorte que les chercheurs puissent enfin accéder à ce fonds si précieux, dont dépendent également les publications du musée de Paris. A commencer par le catalogue des marbres prévu pour 1986, à une date qui permettrait au musée de se signaler dans l'année où doivent avoir lieu plusieurs grands événements : l'exposition de la sculpture du dixneuvième siècle au Grand Palais, celle du vingtième siècle au Centre Georges-Pompidou.

Après les marbres, il faudra s'attaquer au problème des bronzes, qui nécessitent une énorme enquête par rapport aux tirages qui se promènent dans le monde entier. Puis il y a les céramiques, et les plâtres, bien sûr. Sans oublier que le musée Rodin, maison mère et annexe réunies, a aussi un rôle à jouer vis-à-vis de la sculpture contemporaine.

GENEVIÈVE BREERETTE.

(1) «Rodin : le monut bourgeois de Calais », exposition à Calais et à Paris en 1978.

(2) Il sera ouvert tous les jours, sauf ardi de 13 h 30 à 19 h jusqu'à fin septembre. Ensuite les week-ends de 13 h 30 à 17 h. Le musée envisage des billets couplés Paris-Mendon et une



« La Terre et la Lune ».

AURAIT-IL une angles. Nous sommes, n'est-ce détermination du pas, dans une période qui a le musée de la rue de goût de « revisiter », en parti-Varenne à modifier son image d'institution discrète et peu entreprenante? Image d'un musée qui a son public assuré : environ trois cent mille visiteurs par an (près de cinq cent mille avec l'exposition Camille Claudel, l'année dernière – un succès de librairie, d'abord), sans avoir besoin de faire campagne, parce qu'il est le gardien des œuvres d'un des plus formidables sculpteurs de tous les temps. Če qu'aujourd'hui, après l'avoir quelque peu oublié, on est tout prêt à admettre à nouveau - le succès de l'exposition de Washington en 1981 l'a montré (1) - comme on est prêt à

culier les personnalités charnières du vingtième siècle, et qui éprouve un regain d'intéret pour la statuaire, les monuments et les questions de commandes publiques.

Mais cette nouvelle curiosité à l'égard de Rodin, le musée de Paris n'est pas exactement en mesure de la satisfaire. Son retard, par rapport aux exigences actuelles des chercheurs comme du public, est considérable. A preuve ce dernier volume de l'inventaire des dessins, qui sort seulement maintenant, et qui déçoit. L'amateur aimerait - pour le prix - y voir de bonnes reproductions, on bien avoir affaire en reprendre l'étude plus à d'emblée au catalogue raifond et sous de nouveaux sonné, dont on est loin (2).

### PARIS : LE PARADOXE DU MUSEE

On est évidemment amené à se demander le pourquoi de ce retard dans le domaine des publications, comme de la présentation des collections. On découvre alors, par-delà les personnes et l'héritage d'un passé où le rôle du, musée n'était pas pensé comme maintenant, la situation tout à fait extraordinaire de Rodin : un paradoxe. Celui d'un musée qui dispose de revenus suffisants (provenant de l'édition des bronzes originaux) pour vivre bien en se passant des subventions de l'Etat chose plutot rare aujourd'hui, - mais qui vit mal, devant se soumettre à la loi commune des établissements de même statut que lui - celui d'un établissement public autonome toujours déficitaires.

Le musée Rodin n'est, par exemple, pas libre d'agir selon ses besoins en personnel, ce qui lui manque le plus, alors qu'il a les moyens d'en engager. Musée national, il dépend de la direction des musées de France pour la nomination des conservateurs, comme d'une partie des contractuels, dont e recrutement n'est pas facilité par la loi de 1983, visant à leur intégration dans la fonction: publique (et qui a pour effet la non-création de postes nouveaux).

A Rodin, faute de gardiens (actuellement deux postes vacants ne sont pas remplacés), on est obligé de fermer l'exposition Jacobsen entre 11 h 30 et 14 h 30. Pour les mêmes raisons, l'accès à la collection personnelle de Rodin, qui comporte beaucoup d'antiques fort intéressants, n'est pas autorisé. Mêrne ainsi, on est à la limite des conditions de sécurité.

Quant aux conservateurs, jusqu'en 1972, il n'en a eu qu'un. Après 1972 il y en a cu deux, plus un, depuis l'automne dernier. C'est peu si l'on considère l'étendue de l'œuvre et de l'héritage qu'il y a à gérer : sept mille dessins, autant de platres, des des bronzes...

De fait, l'organisation du musée d'aujourd'hui repose toujours sur le décret de sa création en 1919, qui lui a permis de vivoter longtemps comme un musée du dixneuvième siècle. Ne serait-il pas temps de le laisser profiter de sa prospérité financière, ce qui lui donnerait un nouvel essor? Quelques assouplissements, quelque réforme de statut, débloqueraient la situation et autoriseraient la réalisation rapide de projets qui ne sont pas très nouveaux, notamment celui de la réorganisation des collections, dans l'hôtel Biron. Oui en ont bien besoin.

(1) - Rodin rediscovered ... National Gallery of Art, Washing-(2) Premier volume de l'inventaire, tome I duits, 590 F. ne IV. 1500 dessins repro-

### LES BRONZES : MULTIPLES ET ORIGINAUX

TNE des caractéristiques inhérentes de la sculpture en bronze, c'est le multiple. De son vivant Rodin ne s'est par privé de ce moyen de diffuser son œuvre. Et l'Etat, héritier du sculpteur, non plus, dès la création, en 1919, du musée.

contrats avec des firmes spécialisées pour l'édition à plusieurs centaines d'exemplaires de réductions d'œuvres à succès comme le Baiser, l'Eternel Printemps, et la Jeunesse triomphante, qui étaient patinées par les éditeurs eux-

mitant les tirages, ni de notion stricte d'édition originale, pas plus que l'obligation de dater ou de mentionner l'origine de la fonte (1). On peut imaginer la difficulté qu'il y a de cerner aujourd'hui cette production, d'autant que Rodin a traité avec une trentaine de fondeurs, de Paris, de banliene, de province. Un vrai casse-tête pour les experts. Une bonne raison pour les acheteurs d'y regarder à deux fois avant de reconnaître la « bonne fonte » qui aurait été contrôlée par Rodin.

On peut prendre l'exemple des bronzes provenant de l'atelier d'Alexis Rudier, généralement considéré come le fondeur de Rodin, et qui, repris par le fils dès le début du siècle, a continué à réaliser des tirages jusque dans les années 50, en gardant le nom du

Cette maison travaillait d'ailleurs pour le musée qui, entre les deux guerres, continua d'exploiter les réductions en série des œuvres déjà mentionnées, et étendit la diffusion d'autres réductions mécaniques, notamment des Bour-

geois, du Penseur et du buste de Victor Hugo. Le musée fit aussi procéder au tirage de nouveaux sujets dans ieur taille originale en les limitant à douze ou vingt-cinq épreuves. La production à l'époque était entre les mains d'agents commerciaux qui agissaient comme des courtiers, pour le compte du musée. Des abus.

Pendant la guerre, les choses ne se sont pas tellement arrangées. On sait qu'il y eut des fontes commandées directement aux fondeurs. Ainsi la Porte de l'enfer, qu'Arno Brecker, le sculpteur de Hitler, fit couler pour le III Reich et qui, mise sous séquestre à la fin de la guerre, a été achetée par la Kunsthaus de Zurich.

### La mise en ordre

C'est seulement à partir de 1945 que la production des bronzes de Rodin commença à être sérieusement contrôlée par le musée, avec son nouveau conservateur, Mme Cé-cile Goldscheider. On reprit les éditions en adoptant le principe de la limitation des tirages. On procéda à des sontes complémentaires de celles qui existaient déjà, mais probable-On commença aussi à exploiter des platres qui n'avaient encore jamais fait l'objet d'édition en les limitant systématiquement à douze épreuves, plus une épreuve 0 pour les collec-tions du musée lui-même.

Actuellement, les fontes du musée Rodin répondent à la définition légale de l'édition originale des sculptures en bronze telle qu'un dé-cret de 1981 la précise. Douze épreuves numérotées, dont quatre en chiffres romains, destinées à des institutions et des organismes culturels français et étrangers, à commencer par le musée.

Chaque année, quatre ou cinq pièces sont choisies après enquête et vérifications des tirages existants. Ce sont des pièces de moyennes ou de petites dimensions, les grands sujets étant presque tous épuisés. Les prix sont fixés en fonction de l'imnortance et de la complexité de la réalisation, de son prix de revient, mais anssi de la cote générale de

Les clients ne manquent pas. Le musée est en effet sollicité par de nombreux musées étrangers à l'occasion d'expositions. Parmi les bons clients, il y a le Japon, les pays scandinaves, l'Angleterre et, au tout premier rang, les Etats-Unis, grace à un mécène, un vrai maniaque de Rodin, Gerald Cantor. Ceini-ci est à l'origine de la création, à l'université Stanford en Californie, d'un jardin de sculptures consacré à Rodin. C'est pour Stanford que fut commandée, il y a sept ans, la cinquième épreuve de la Porte de l'enfer (trois ans de réalisation; prix de vente 1 200 000 dollars) qui, après avoir été un des fleurons de l'exposition « Rodin rediscovered » en 1981 à la National Gallery de Washington, a fait le tour des plus grands musées américains avant son installation définitive. Actuellement, un groupe des Bourgeois est en cours d'édition, toujours pour le musée de Stanford Et deux Portes sont en négociation (pour l'Allemagne et les Etats-

Ceux qui ont pensé que les re-venus du musée Rodin allaient baisser du jour où il perdrait ses droits d'exclusivité se sont trompés. L'œuvre est tombée dans le domaine public en 1982, et c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. Sans doute parce que le musée Rodin offre les meilleures garanties, mais aussi parce qu'il est en possession d'à peu

partir desqueis on peut réaliser les

Quant à savoir si Rodin serait ravi de l'exploitation de son œuvre, on peut toujours citer cette lettre écrite à Léonce Benedite, qui fut l'organisateur et le premier conservateur du musée, dans laquelle l'artiste disait : · Je voudrais, autant que le permet-tront les ressources de mes droits d'auteur, que mes œuvres qui n'existent qu'en plâtre à Meudon soient réalisées en bronze pour don-ner un aspect définitif à l'ensemble de mon œuvre.

(1) La numérotation des épreuves, la mention de copyright et la date de fo

## COMPAGNIE MORIN-TIMMERMAN E PLUS

«Un aboude de sinations que l'antaiest pas renié les Marx Brothers. » Ph. ROYER (France-Inter). A se plimet de plainir.» (Penunes Conjourd'hui). Des choses à mourir de rire.... M. COURNOT (le Moude). Une price délirante et suverrous A. HELIOT (le Quotidien de Paris).

Le THÉATRE de la MADELEINE nce qu'en raison de la présence de Richard BOHRINGER de remise des césars 1985. L'OUEST, LE VRAI de Sam Shepard du samedi 2 mars, excentionnellement décalée

SAINT-EXUPERY 11 h - 18 h (sauf mardi), jusqu'au 25 février ARCHIVES NATIONALES - 277-11-30

**DERNIERS JOURS** 

ARSHILE GORKY

alie I : du mardi au samedi 20 h 30 - dimanche 16 h

salle II : vendredi - samedi 21 h - dimanche 15 h 30 à partir du vendredi 22 février

HERE MASS 275 EL-178 CHILL # Eme y or Marine Rodin avait par exemple des Le trasque mortain - Expenses and other AND ROTES OF THE P. A Cara to Mar are the And the second s 100 Sept. 100 Se N'existaient pas alors de loi li-# # The day of the country of the first Inches Co. Clark C. M. Co. A Party of the State The state of the state CHARLES THE STATE OF THE STATE Cara The second secon ME STATE OF THE ST a de Italia della The second secon

A SUCH SERVICE STATE OF THE SE To the Cartes and a string of the BOOK CARL ME THE STATE THE THE WAY TO SEE STATE 1. THE ST. 18. 18. Control of the second A PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. Service of the second

MERIE GESSA

Market State Tolking to State State

### SELECTION

### CINÉMA

### Brazil de Terry Gilliam

Humour agressif, burlesque chaotique. Histoire terrifiante et gags terribles (voir notre article page 9).

- ET AUSSI: Deux Anglaises, de François Truffaut, réédition en version intégrale ; Signé Charlotte, de Caroline Huppert, avec Isabelle ; la Déchirure, de Roland Joffé, bles-sures de l'histoire ; la Vie de famille, de Jacques Doillon, divorces; les Favoris de la lune d'Otar Iosseliani, la chanson des voleurs ; Heimat, de Reisz, le

### THÉATRE

### Les Nuits et les Jours au Théâtre 14

Un homme qui sort de prison, une femme qui sort d'un hôpital psychiatrique. Ils se croisent, leurs emins se recoupent. Lui réussit, elle s'abîme. Traces de vie dans un jeu de reflets.

 ET AUSSI : Hernani, à Chaillot, Hugo, Vitez et le cosmos; les Possédés, à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, le phénomène Liouhi-mov; Max Gericke, à Saint-Denis, pour Mariel Guittier.

### MUSIQUE

### Le Festival des instruments anciens

Quatre associations parisiennes se sont réunies pour organiser un grand festival des instruments anciens, qui donnera vingt-quatre concerts d'ici au 4 avril avec les grands noms du genre : la Grande Ecurie de J.-Cl. Malgoire, la Camerata d'Amsterdam, Hesperion XX, René Jacobs, Musica Antiqua de Cologne, la Chapelle royale, les Saqueboutiers de Toulouse, Gustav Leonhardt. Coup d'envoi le 27 février avec les Arts florissants et William Christie, qui monteront Didon et Enée de Purcell (salle Pleyel).

### Musiques d'Asie soviétique

monde, toute une brassée de musiques peu connues en provenance de l'Asie centrale soviétique : Géorgie (les 27 et 28 février), Kazakhstan (1e et 2 mars). Azerbaldjan (les 5 et 6), Ouzbekistan (du 7 au 9), 101, bd Raspail).

- ET AUSSI: Dvorak, Prokofiev, Janacek, par le NOP, dir. M. Janowski, avec F. J. Thiollier (Champs-Elysées, le 22); Ravel et Beethoven, par le Quatuor Lasalle (Th. du Roud-Point, le 24, à 11 h); Kenakis, Tchalkovski, Dvorak, par l'Orchestre Colonne, dir. M. Tabachnik, avec B. Belkin (TMP/Châtelet, le 25)

### Azzola:

### « Chauffe Marcel! »

C'est à lui, Marcel Azzola, que s'adresse Jacques Brel quand il lance son célèbre : « Chauffe, Marcel! . Accordéoniste d'exception, capable de lancer aux étoiles n'importe quelle ritournelle, Mar-

cel Azzola trouve sa voie avec sincé rité dans toutes les musiques. Accompagné par le due Caratini Fosset, cela prend tantôt des allures de jazz, tantôt de variétés, toujours grande musique populaire. Caratini, on le retrouve sur la même scène des Banlieues blues à Clichy, le 23 février, avec Gustavo Beytelmann au piano et Juan José Mosalini au bandonéon. Jazz ? java? musette? tango? La première revue éditée en France s'appelait bien Jazz-Tango. De la ique avant toute chose

ET AUSSI : Marcel Azzola au Petit-Opportun, les 21 et 22 février.

### DANSE

### 5° Festival de vidéo-danse au Centre 🕟 Georges-Pompidou

organisées au Centre Georgesmpidou ant moutré que la vidéo n'était pas sculement un outil pour garder la mémoire des ballets, mais un instrument de création ou plutôt de recréation, pour un certain nombre de cinéastes. Ce festival est particulièrement axé sur la danse

Certaines journées sont cons crées à un thème (Pina Bausch l 20, les jeunes chorégraphes le 21, Cunningham le 23, des émissions de l'INA et d'Antenne 2 le 22). On pourra voir aussi des reportages sur les lofts américains, sur le smurf, ou des projections de ballets célèbres comme Clytemnestre de Martha Graham. (Éntrée libre de 13 h à 21 h sauf le mardi, jusqu'au 4 mars.)

### Le Ballet de Marseille au Théâtre

### des Champs-Elysées :

Création du Mariage du ciel et de l'enfer ; une rencontre entre le chorégraphe Roland Petit, le groupe rock Art Zoyd et le mythe de la jeunesse moderne inspiré à la fois de James Dean et de Pasolini (à partir du 26 février).

- ET AUSSI : Création à l'Opéra de Lyon : trois pièces contemporaines signées Anthony Tudor: le Jardin aux lilas, Sallie Wilson; Beyond the Gats; Nacho Duarto; Jardi Tancat, 23, 24, 26 et 27 février.

### **ARTS**

### Édouard Pignon au Grand Palais

Ostende, les mineurs et l'ouvrier mort, les maternités et l'homme à l'enfant, les paysages, les combats de coq, les pousseurs de blé, les batailles et les seigneurs de la guerre, les vagues et les plongeurs, les nus, la mer, l'homme, la terre et le soleil, en cent quarante-sept tableaux et soixante-dix aquarelles, pour les quatre-vingts ans de l'artiste. Une exposition (à partir du 23 février) de la délégation aux arts plastique

- ET AUSSI: L'impressionnisme et le paysage français, au Grand Palais. Graveurs français de la seconde moitié du XVIII siècle, an Louvre. Charlotte Perriand. au Musée des arts décoratifs. Villes d'saux en France, à l'École nationale supérieure des beaux-arts.

Collectionneur recherche une ceuvre plastifiée de Alexander Calder Jean Tinguely

ll attend le plus repidement possible l'es de catte couve et le prix demand: Ecrire sous I\* 4722-352 à neoucen, Postisch, CH-8025 Zürleb.

DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE AU- FAUBOURG DU TEMPLE PROMENADE HISTORIQUE DANS LE XIº ARRONDISSEMENT

Salie polyvalente de la Roquette 15. rue Mertin-Xi\* - métro Voltaire sous les jours souf le landi de 1 1 h 30 à 18 h ices tous les jeucifs à 15 h DU 14 FÉVRIER AU 31 MARS

GALERIE GORKY BASMADJIAN

## ARDASH

PEINTURES RECENTES DU 15 FEVRIER AU 15 MARS

La Maison de la Lithographie

LITHOGRAPHIES-PEINTURES

21 février 1985 - 21 mars 1985 🚊

### **EXPOSITIONS**

### Centre Pompidou

277-11-12.

Entrée principale : rue Saint-Martin (277-12-33). Informations téléphoniques :

Senf mardi, de 12 h à 22 h ; sam. et dim.,

### MNAM

Visites animations régulières, sauf mardi et dimanche, à 16 h et 19 h; le samedi, à. 11 h, entrée du musée (troisième étage); hadi et jeudi, 17 h, galeries contempo-

SHARON KIVLAND. Salon Photo, 3 étage. Jusqu'au 24 lévrier.

### $\alpha$

NOUVEAUX PLAISIRS D'ARCHI-TECTURE. De 21 février su 22 svril DES OBJETS SANS PROBLÈME. Jusqu'au 15 avril

IMAGE ET SCIENCE. Jusqu'au

HENRIETTE BICHONNIER ET SES ILLUSTRATEURS. Bibliothèque des zza. Jusqu'an 25 mars.

### Musées

L'IMPRESSIONNISME ET LE PAY-SAGE FRANÇAIS, Grand Palais, place Clemencean (261-54-10), Sant marti, de 10 h à 20 h, mercredi jusqu'à 22 h. Entrée : 22 f : samedi : 16 f , (gratuit le 18 mars), jusqu'au 22 avril.

L'AGE D'OR DE LA PEINTURE DANOISE, 1808-1850. Grand Palsis, (voir ci-dessuus). Entrée : 20 F ; samedi : 15 F. Jusqu'au 4 mars.

EDOUARD PIGNON. Grand Paleis, avenue du Général-Eisenhower (voir ci-dessur). Entrée : 20 F; samedi : 13 F. Du 23 février au 15 aveil.

LE PASSÉ COMPOSÉ. Les 6 × 13 de J.-H. Lartigue. Grand Palais, avenne Winston-Cinrichill (296-10-34). T.i.j. de 12 h à 19 h. Junqu'an 18 septembre.

36 SALON DE LA JEUNE PEN-TURE. Grand Palais, avenue Winston-Churchill (256-45-06). Tij de 10 h à 18 h. Entrée: 15 F. Jusqu'an 23 février.

MAC 2000: ART 85, Grand Palsis (265-45-13), 15, de 11 h à 20 h. Du 25 février su 5 mars.

LES PEINTURES DE HANS HOL-BEIN LE JEUNE AU LOUVRE. Musée du Louvre, Pavillon de Flore, entrée porte Janjard (260-39-26), sauf mardi, de 9 à 45 à 17 h. Burée: 13 F (gratuit le dimenche). Posqu'an 15 avril.

GRAVEURS FRANÇAIS DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIII SIÈ-CLE, Masée du Louvre (voir ci-dessus). Jusqu'an 6 mai. AMENAGEMENT DEI CHAND TOPL

VRE. Etat setuel du projet. Orangerie des Tuileries, entrés côté Seine (265-99-48). Sanf mardî. de 9 h 45 à 17 h 15

GUSTAV MAHLER (1860-1911). Us leanus, une coure, une époque. Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 11, ave-une du Président Wilson (723-61-27). Sauf landi, de 10 h à 17 h 30. Entrée : 9 F. Juscop'en 31 mars.

HELMUT NEWTON. Musée d'art ntoderne de la Ville de Paris (voir ci-dessus). Jusqu'en 27 février.

DONATION REDON-TOULOUSE-LAUTREC: In barrouse de la Goulus -L'ART DU VANNIER - ASPECTS DE L'ART EN TERRE D'ISLAM. Musée d'art et d'essai, palais de Tokyo, 13, avenne da Président-Wilson (723-36-53). Sanf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15.

EUGÈNE DELACROIX, Des dis du musée du Louvre. Musée Delacroix, 6, rue de Funstenberg (354-04-87). Sauf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée : 6 F; samedi : 3 F. Jusqu'su 25 février.

DESSINS DE RODIN. Pres de l'investaire. Musée Rodin, 77, rue de Varenne (705-01-34). Sauf mardi, de 10 h à 17 h. Jusqu'au 18 mars.

ROBERT JACOBSEN. Musée Rodin (voir ci-dessus). Jusqu'au 15 avril.

PERMANENCE DE L'ORFÉVRERIE PEANCAESE: Collections du Minsée des uris élematifs, 16° au 18° siècle. — Le métier d'orfèvre et l'histoire des poinçons. Missée des arts décoratifs, 107, rue de Rivoli (260-32-14). Sauf mardi, de 12 h à 18 h Eurola 18 E homes 18 de 12 h à 18 h. Entrée : 18 F. Jusqu'an 17 mars.

CHABLOTTE PERRIAND. « UN ABT DE VIVRE ». Musée des arts décora-tifs (voir cs-dessus). Jusqu'en !\* avril. AFFICHES DU CINÉMA FRAN-

CAIS. Musée de la Publicité, 18, rue de Paradis (246-13-09), sauf mardi; de 12 h à 18 h. Jusqu'au 15 avril.

MONTMARTRE, ses origines, ses habitants effebres. Musée de Montmartre, 12, rue Cortot (606-61-11). Sauf landi, de 14 h 30 à 17 h 30; dim. de 11 h 30 à 17 h 30. Entrée: 10 F. Jusqu'en juin. LUTÉCE-PARIS DE CÉSAR A

CLOVES. Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné (272-21-13). Sanf hindi, de 10 h à 17 h 40. Entrée : 9 F (grannite le diman-che). Jusqu'à fin mars. DE LA MODE ET DES LETTRES. Musée de la mode et du costume, 10, ave-me Pierre l'de-Serbie (720-85-46). Sanf lundi, de 10 h à 17 h 40. Entrée : 12 F.

APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS... LA METEO. Musée pational des arts et tradizions populares, 6, avenue da Mahatena-Gandhi (bois de Boulogne). (747-69-80). Saul marci, de 10 h à 17 h 15. Ratrée : 9 F; savoedi : 7 F (gratuite le 20 février). Jusqu'au 15 avril.

ACQUISITIONS RÉCENTES, 1962-1984. Musée instrumental du Conserva-toire autional supériour de musique, 14, rue de Madrid (293-15-20). Du mercredi au samedi, de 14 h à 18 h. Jusqu'au 23 février.

FERDINAND BERTHOUD (1727-1887), horteger mécanicien de la marine, Musés de la marine, palais de Chaillot (553-31-70). Sanf marói, de 10 h à 18 h. Entrée : 11 F. Jasqu'au 17 mars.

SALON DE LA MARINE 85. Misée de la marine (voir ci-desnus). Jusqu'au 1-avril

SILLAGES POLYNESIENS. Musée 270. rue Saintnational des techniques, 270, rue Saint-Martin (271-24-14). Sant lundi, de 10 h à 17 h 30. Jasqu'an 11 avril.

ART ET CIVILISATIONS DES CHASSEURS DE LA PRÉHISTOIRE. Musée de l'homme, paleis de Chaillot (553-70-60) Sauf mardi, de 10 h à 17 h. Jusqu'an 31 juillet.

GENERATION POLAROID. Pavillon des Arts, 101, rue Rambureau (233-82-50). Sant Insdi de 10 h à 17 h 40. Jusqu'au

### Centres culturels

DEGAS. Le modelé et l'espace. Centre culturel du Marsis, 22, rue det Franca-Bourgeois (272-73-52). Tij de 10 h à 19 h. 21 F. Jusqu'an 3 mars. VILLES D'EAUX EN FRANCE. ENSBA, 11, quai Malaquais (260-34-57). Sauf mardi, de 13 h à 19 h. Entrée : 15 F.

Jusqu'an 24 macs. LES PREMIERS ÉLÈVES DE PER-RET. VITTEL 1854-1936, CRÉATION D'UNE VILLE THERMALÉ. Institut français d'architecture, 6, rec de Tourson (633-90-36). Sauf dim. et lundi, de 12 h 30

PRINTURE: LA VOIE ABSTRATIE. Hôtel de Ville, suile Saint-Jean. Sauf mardi, de 11 h à 19 h. Jusqu'an 24 mars.

EMILE LAHNER, 1893-1980. Selle

des fêtes de la Mairie, 71, avenue Hemi-Martin (503-21-16). Tij, de 11 h 30 à 18 h. Jusqu'an 3 mare. PROMENADE HISTORIQUE DANS LE 11 ARRONDESSEMENT. De fan bourg Saint-Ainteine au fambourg du Tem-ple. Salle polyvalenze de la Roquette, 19, rue Mortin. Sauf hundi, de 11 h 30 à 18 h.

ARSHILE GORKY. Peintures et dessha. Centre culturel portugais, 51, avente d'Iéna (720-85-94). Sauf dim., de 12 h à 18 h. Jusqu'au 9 mars.

Juaqa'an 31 mars.

BESTIAIRES ET LÉGENDES. M. Camponeschi-H. Delprat. American Center, 261, boulevard Raspeil (335-21-50). Sauf dim., de 12 h à 19 h ; sam., de 12 h à 17 h. Jusqu'an 2 mars.

JIMENEZ-BALAGUER (peistures); GRACIELA MAZON et TIBOR BAK GELER (sculptures). Paris Art Center, 36, rue Falguière (322-39-47). Sant dimanche et handi, de 14 h à 19 h. Jusqu'au erik et Thore ahlsén - ralph

ERSKINE: Solvante sus d'architecture. Centre calturel suédois, 11, rue Payenne (271-82-20). De 12 h à 18 h; les samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. Jusqu'au 3 mars. LAMSWEERDE, scalatures, Institut nécriandais, 121, rue de Lille (705-85-99). Sanf le fundi, de 13 h à 19 h. Josqu'au

19 PEINTRES MEXICAINS, Espace istino-américain, 44, rue du Roi-de-Sicile (278-25-49). Sauf le lundi, de 14 h à 19 h. ntrée libre, Jusqu'au 2 mars.

LE CHAMAN-ARTISTE. L'art contemporais des indices Heicholes du Mexique. Centre culturel du Mexique, 28, boulevard Raspail (549-16-26). Sauf dim., de 10 h à 18 h; sun, de 14 h à 19 h. Entrée litres luccières a con-

M. BLANUSA; J. RAKIDJIC;

D. STOJANOVIC; N. VUEOSAVIJE-VIC: Dessins de jeunes peintres. Centre culturel de la RSF de Yongoslavie, 123, rao Saint-Martin (272-50-50). Jusqu'au TIRELIRES : OBJETS D'ART. De

Pantiquité au XIX siècle. Le Louvre des antiquaires, 2, place du Palais-Royal (297-27-00). Sauf landi, de 11 h à 19 h. Emrée : 15 F. Jusqu'au 7 avril.

VITRAIL RHONE-ALPES. Hall d'honneur du CNRS, 15, quai Anaiole-France (555-92-25). Sanf sam. et dim., de 9 h à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 5 mars.

VICTOR HUGO, grandes œuvres, grandes cames. Affiches. Cité internationale, 21, boulevard Jourdan (589-38-69). DU NŒUD AUX NOUAGES : le macramé. Bibliothèque Porney, I, rue du Figuier (278-14-60). Sauf dim. et hindi, de 13 h 30 à 20 h. Entrée libre. Jusqu'an 22 noue

PARIS - LA DÉFENSE Tour Moutparmasse, 33, avenue du Maine, 56º étage. Tij de 10 h à 21 h 30. Jusqu'au 31 mars. LA RUPTURE. Hali de l'Ecole des hantes études en sciences sociales, 54, bou-levard Raspail (544-38-49). Sauf le diman-che de 8 h à 20 h; le samedi de 9 h à 13 h.

### Galeries

BRIGGS, BRISSE, BOUCHONY, GALLO, GRANDJEAN, LE FLOCH, FROLET, THADEN, Espace C. Bregnet, 10, passage Torquetil (379-14-43). Jusqu'au 16 mars.

A PROPOS DE DESSIN. Galerie -Adrieu Maeght, 42-46, rue du Bac (548-45-5). Jusqu'à fin février. PETER COLE, ANDREW DUNS-TONE, TOM RISLEY. Galerie Bandoin-Lebon, 34, rue des Archives (272-09-10).

Jusqu'au 2 mars.

LOUISE BOURGEOIS, Rétrespective 1947-1984; GUNTER BRUS, Galerie Maeght Lelong, 14, rue de Téhéran (563-13-19). Jusqu'au 23 mars.

POUGNY et ses amis : BLOND, KIKOINE, KREMEGNE.... Galerie Colette Dubois, 420, rue Saint-Honoré (260-13-44). Jusqu'an 23 mars. DADA-Ham Arp, Erwin Binnenfeld, Sandor Bortnyth, Pani Citroba, Marcel Duchamp, etc. Galerie J.-J. Donguy, 57, rue de la Roquette (700-10-94).

Jusqu'an 1" mara. ANCEL, pelatures, pastels. Galerie Bel-lint, 28 bis, bd Sébastopol (278-01-91) Jusqu'au 16 mars.

POUL ANKER BECH, Peintures récentes. Galerie J. Massol, 12, rue La Boétie (265-93-65). Jusqu'au 30 mars.

ARDASH. Galeric Gorky Besmadjia 90. boulevard Raspail (222-00-97). Jusqu'an 15 mars.

ALAIN BATIFOULIER. Envers et icess de théâtre. Galerie Archétype, 17, rue des Francs-Bourgeois, Jusqu'au

BENNASSAR, Galerie E. de rae de Seine (326-54-48). Jusqu'au ALEXANDRA BOULAT. Galerie Bent

13-30). Jusqu'an 16 mars BERNARD BUFFET, Past Galerie Maurice-Garaier, 6, avenue Mati-guon (225-61-65). Jusqu'an 30 mars.

DANIEL BUREN. Galerie Daniel-Templou, 30, rue Besubourg (272-14-10). Jusqu'an 27 février. LUCIANO CASTELLL Works on paper. Galerie Farideh Cadot, 77, rue des Archives (278-08-36), Jusqu'au 16 mars.

CROMPRÉ, puluture. Galerie Breteau. D. rue Bonaparte (326-40-96). Jusqu'an FRED DEUX Le rituel Galerie La Hune, 14, rue de l'Abbaye (325-54-06). Josqu'an 7 mars.

MARTINE DEEMER. Gale reden, 54, rue de Verneuil (296-37-47). DON BAUM. Galerie Darthea Speyer. 6. rue Jacques-Callot (354-78-41): Jusqu'an 9 mars.

JEAN DUBUFFET. Exercices lithe-graphiques 1982-1984. Galeric-steller Bordas, 7, rue Princesse (326-26-97). Jusqu'an 11 mai.

ALBERT FERAUD. Galerie J.-P. Lavi-gnes, 15, run Samn-Louis-en-l'Ile (633-56-02). Jusqu'au 6 avril.

LARRY FINK. Galeric Viviane Esdera int-Merri (271-03-12). Jusqu'su

JOCHEN GEEZ, traveux photographi-ques 1984. Galerie Benza, 40, rus Quin-campoix (277-38-87). Jusqu'an 30 mars. FRANÇOISE GIANNESINI, tupis

ESTHER HESS. Energie et vent. Gale 'rie SITE-Art Présent, 10, rue Coquillière (508-58-96). Jusqu'au 15 mars. KOMET. Galerie Jesu Briance, 23-25, ne Guénégand (326-85-51). Jusqu'an

KOSKAS. Bean-Kages. Poème. Galerie Raph', 12, rue Pavés (887-80-36). Jusqu'su 28 février.

LANSKOY. Peintures. Galerie P. Tri-gamo, 4 bis, rue des Beaux-Arts (634-15-01). Jusqu'au 28 février. SUITE POUR ROGER LAPORTE. Galerie René Bonargent, 30, rue Ram tean (278-41-07). Jusqu'an 27 février.

CARLO MARIA MARIANI. Galerie Eolia, 10, rue de Seita (326-36-54). Jusqu'au 29 mara. MAYO. Cinquente am de pointure. Faierie A. Blondel, 4, rue Aubry-e-Boucher (278-66-67). Jusqu'az 20 avril.

JURGEN MEYER. Galerie Montenay-Delsol, 31, rue Mazarine (354-85-30). FRANÇOIS MORELLET. Galerie

Durand-Dessert, 3, rue des Hau (277-63-60). Jusqu'au 12 mars. ON KAWARA. Galeric Y., La rue du Grenier Saint-Lazare (271-09-33).

PEREZ CELIS. Peintures réce Galerie Bellechasse, 10, rue de Bellechas (555-83-69). Jusqu'an 16 mars. SERGE PLAGNOL Galerie Pierre

Lescot, 153, rue Saint-Martin (887-81-71),

Jusqu'au 28 février.

JEAN-PIERRE RAYNAUD. Gifbert Brownstone et Cie, 17, roe Saim-Gilles (278-43-21). Jusqu'au 31 mars. JUDIT REIGL Galerie de France,

e de la Verrerie (274-38-00). GUILLERMO ROUX. Le corps pre-jeté. Galerie Jeanne Bucher, 53, rue de Seine (326-22-32). Jusqu'au 2 mars.

HEDVA SER. Mouvances de la tapiese rie. Galerie R. Four, 28, rue Bonapart (329-30-60). Jusqu'au 28 février. SPEEDY GRAPHITO. A la recherche

de Zarzan. Galeric Paradis, 103, rue Vicille-du-Temple (271-20-44). Jusqu'au EUGEN WILLI. Agusrelles. Galcrie suisse de Paris, 17, rue Saint-Sulpice (633-76-58). Jusqu'an 23 mars.

WONG MOO-CHEW, builts, aqua-relies, gravures. Galerie Caroline: Corre, 14, rue Guénágand (354-57-67). Jusqu'an

### En région parisienne

BOULOGNE-BILLANCOURT. Les Mille et Une Naits. Centre culturel, 22, rue de la Belle-Fenille (684-77-95). De 10 h à 21 h; dim., de 10 h à 12 h. Jusqu'au

CERGY-PONTOISE. Charles Se scriptures polychromes. Centre culture André-Mairaux, place des Arts (030-33-33). Du mercredi au samedi, de 15 h à 19 h. Entrée libre. Jusqu'au 25 mars,

CRÉTEIL Vera Szekely. Maison des arts André-Mairaux, place Salvador-Allende (899-90-50). Sanf lundi, de 12 h à 19 h. Edurée libre. Jusqu'au 30 mars. LA DÉFENSE. Expression Terre. Galerie de l'Esplanade (796-25-49). De 11 houres à 19 houres; samedi et dimanche de 12 houres à 19 houres, Jusqu'au 20 mars.

GENNEVILLIERS. JOH Kermarret. dessina, polatures. Galerie municipale E.-Manet. Place J.-L. Grandel (794-10-86). Josqu'án 2 mars.

JOUY-EN-JOSAS. Vivre es conlens : nobilier contemporain. Fondation Cartier, I, rue de la Manufacture (936-46-46). De 11 h à 19 h, du 23 février au 28 avril. MALAKOFT. Basile Vignes. Printures. Théire 71, place du 11 Novembre (655-43-45). Sauf dim. et lundi, de 14 h à 19 h.

MONTROUGE. Victor Huge. Carte blanche à vingt-hait artistes. Bibliothèque, 32, rue G. Péri. Sauf dim., de 10 h à 19 h.

NOISY-LE-GRAND. Vocabulair allescionx: R. Lallemand, F. Berthad C. Morean, G. Duchene, LCR de Palaci , place des Fédérés (305-49-11), Jeson'es

PONTOISE. Images de la mer : les hateaux de Paul-Capille Pajot. Minsie Tavet-Delgour, d., rise Lemiercjor (038-02-40). Sanf mardi, de 10 à à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu'il fin février. — Camille Pissarro. Dessius, gravières Munde Pissarro, 17, rue du Chican (031-06-75). Sanf landi et mardi, de 14 h à 18 h. Jusqu'il fin février. Le Factour Cheval. Images fin février. Le Factour Cheval, Images pour un palais imaginaire. Théâtre des Louvrais, place de la Paix (030-33-33). Du mercredi au samedi, de 15 à à 19 h

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, EN 180 retour de Chine. Manège royal, place Royale. T.i. de 10 h à 12 h et de 14 h à h Le mercredi jusqu'à 21 heures. usqu'az 10 mars.

SEVRES. Richemet de la circumique dans les musièses de Picardia. Musée mitional de la circamique, place de la Manufacture (534-99-05). Sauf mardi, de 9 h 30 à 12 h st de 13 h 30 à 17 h 15, Eurée : 9 F; dim.: 4,50 E. Jusqu'an 6 avril. VILLEPARISES Treeses and the

1985. Contre J.-Prévert. Place de Pietra-aunta (427-94-99). Jusqu'an 21 avril.

### En province :

ANGERS. Fésix Lorieux. Musée des beaux-arts, 10, rue de Musée (88-64-65), Jusqu'au 8 avril.

BORDEAUX. Art minimal w 1, in ligne jusqu'an parallifripide; Frank Stelle; Richard Long. Musée d'art contemporain, Entrepôt Lainé, rue Foy (44-16-35), Jusqu'an 21 avril.

CHATEAUROUX. Affinité de principe : Antaré. Combey, Parrais, Piou, etc. Centre d'art contemporain, place Sanne-Hélène (34-98-25). Juaqu'an 30 mars. DCLE. Michai Payanst. Masée, 85, rue des Arènes (72-27-72). Jasqu'en 3 mars.

FLAINE, Le Frac Rhône-Alpes à Flaine, Gantre d'art (90-85-84). Jusqu'an 15 avril.

GRENOBLE. Juxtupositions III. Maisso de la culture, 4, rue Paul-Chadel (25-05-45). Jusqu'an 23 février. Penteresu, scalptures. Musés, place de Verdun (54-09-82). Jusqu'an 25 mars. HENIN-REAUMONT. Œerres photo-graphiques du F.R.A.C. Nord-Pre-de Calais. Médisthèque municipale, 245, rue

de l'Abbaye (75-21-16). Jusqu'au 2 mara.

LE HAVRE. Les images peintes de .-M. Alberoin, Musée des beaux-arts André-Malraux, boulevard J.-F.-Kem (42-33-97) . Jusqu'au 25 février. L'ISLE-SUR-LA-SORGUE. Regards sur la Provence au XIX siècle. Carres du musée Caivet d'Arignou, Hôtel Donadei de Campredon, 20, rue du Docteur-Tallet (38-17-41). Jesqu'au 28 février.

LYON. Densins du XVI<sup>o</sup> au XIX<sup>o</sup> siècle de la collection du Musée des arts décora-tifs de Lyon. Musée historique des tissus, 30-34, rue de la Charité (837-03-92). Jusqu'au 17 mars. Lumières ayant Lumière. Institut Lumière, 25, rue du Premier-Film (800-86-68). Jusqu'an

MARSEILLE. Archéologie des lacs et des rivières. Vingt uns de recherches subsquatiques en France. Masée d'histoire, centre Bourse (90-42-22). Jusqu'à fin MARSEILLE. Archéole

NANTES. Michel Seuphor. Inscriptions. Music des beaux-arts, 10, rec Georges-Clemencean (74-53-24). Du 22 février au 15 avril.

NICE. Marie Bashkirtseff et ses au NRCE. Marie Bushkirtseff et ses auls, 1866-1884. Musée des beaux-arts Jules Chéret. 33, avenue des Baumettes (44-50-72). Jusqu'au 28 février; Dincher, gouaches 1968-1985. Galerie municipale Mossa, 60, promenade du Paillon. Jusqu'au 28 février; Art espagnol actuel. Espace niçois d'art et de culture. Nice Etoile, 1, avenue Jean-Médecia (62-18-85). Jusqu'au 14 avril. Juscu'az 14 zvril.

RENNES. Dessins de masée d'Alençou, XVI-XIX stècle. Musée des begux-erts, 20, quai Émile-Zola (79-44-16). Jusqu'an 22 avril.

Combas, Rétrospective. Musée de l'abbaye Sainte-Croix, rue de Verdan (32-01-16). Jusqu'au 31 mai. SAINT-DIÉ. Trésors des Mérovingless en Champagne. Musée manicipal, Place Georges Trimouille (55-21-56). Jusqu'an 31 mars.

LES SABLES-D'OLONNE. Robert

SAINT-ÉTIENNE Art du XX stècle, collection du musée. Musée d'art et d'industrie, place Louis-Comte (33-04-85). Jusqu'à fin février ; Urstathi. Maison de la culture (25-35-18). Jusqu'au 27 mars.

SAINT-PAUL-DE-VENCE. Foods forland fant contemporate. Fondation régional d'art contemporais. Maegiri Jusqu'an 17 mars. SAINT-PRIEST. Rainer Gross. Centre culturel Théo-Argence, place Ferdinand-Buisson (\$20-02-50). Jusqu'an

STEASBOURG. Bailly Maître-Grand, « héliomanies ». Musée d'art moderne. Ancienne Douane, !, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons (32-46-07). Jusqu'an 17 mars.

TOULOUSE : les Ruines de Pesprit : lernard Fancon. Galerie Axo Actuel. 11. place de la Daurade (25-37-17). 11. place de la Daurade (25-37-17).
Jusqu'au II: mars ; Pro memoria, in
memoriam (Sarkis, Vostel, etc.).
Bibliothèque universitaire de Toulouse-Le
Mirail. Jusqu'au 19 mars ; Laurent
Joshert. Centre d'animation de la Daurade.

Jasqu'an 19 mars. VALENCE. Autour d'Hubert Robert. Musée, 4, piace des Ormeaux (43-93-00). Jusqu'au 30 mars.

VALENCIENNES. Autour de Watteau: Peintures, dessins, sculptures. Musée des beaux-arts, boulevard Watteau (46-21-09). Jusqu'au 30 mars.

VILLENEUVE-D'ASCQ. Espaces:
Marie Marchand Ansalon; Françoise
Paressant; Marie-Pierre Roubin.
Jusqu'au 10 mars; Porceinne de Jean
Girel Musée d'art moderne, autoroute
Lille-Gand, sortie Châtean (05-42-46).

DES SF HEATRE

LES SPECTA NOUVEAL

Its from the proceedings.

THE TRE 4 MAR STONA TEA PETOIRE DE L'AL PREMIER MOLE

LES INCENTIFU TOTAL SEE NO RATEL DE L'HON LECOLE DES FE

DOI BLE FOVER Section 2 Marter (SE DERVIERS SOL DER W.E. Care, EDITE AVEC NOT PIZADIS GRAFFE ESTATE BANKS LA PARENTHESE TE JOURNAL PRINCE : NOTHERSON PRINCE : NOTHERSON PRINCE : NOTHERSON PRINCE (26)

STATE OF THE STATE BOURTES . LOTAL Appendix of a page of the state Les poers de relàcite sa p Speciacies actocztowni "Vlanda čes spacetacijas o Le sailer subver OPERA .

HORS PAR

STRASSEN RG: Le

5 -1 - 13 m 25 4 SALIE FAN 12T (2 Dager 105 La La Prantis Par Englis : Tal E 15 17 3 mur Cosceri (marin instanta) Agrica Di Fontiare di Agrica i constitució di PART HETHOR 보는 14 5 4 보 10 14 호 en de la comunicación de la comu Vir is serespe i 🤲

FORMULOT 121-81 or was in 22-25 a 4 - 12 below maretistan of 25 below Van a brassessa di t an 12 below Mar Barr Grant **Daile** District on Head Ever on on 22, 22 on his de house ODEN Theatre 🎄 ್ರಾಗ್ಯಾಪ್ 🕳

PEP And And A - Community of the Comm MAI BOURG Depart Services : Demonstration of the Committee of the Co

Enternance Control REIT OPERA. Th

Charles and Magaz

THE DE [A AMERICA CHECKS 201 ದರ್ಮಕ್ಕ ದೇಹಕ à par

The Francis Viet

Marian in A 1 Marian in 19 h 1 Marian Bussell A

mardi 2 velp Jules R פרם כם פסם Stefan

~ 50 € Jean M ice---3-achi Gianni C location

ďœ Ben J

274.

Surgery by Selection (see

A STATE OF A TO TO LAST

Carried to State of

----

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The fact that the

Section to the market

for the management of the second

the state of the second second

A See Farage Water

en some te pur topog

Carry Carry

Carry Milliam Tanana E.

MARKET BUILDING

2000 Sept. 12 (2000 Tel.)

The stranger of the

Berling of the tip the services The street with a bright train.

in in the same to 100 m the

was the season to the same

್ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಅವರ ಅಭಿಕರ

in en en transitation de la compansión de la compa

NAMES OF STREET

Ber von de Vogt au auf

BEFORE A PER ST. T. P. C. C.

NAMES OF STREET

ng to these formations are

------محجو بمروشين سرا

Strain Series Series

B S C LS MICHELLE CONTROL OF THE CON

Signal State of the State of th

See a Strang walls

a product with the state of the

NAMES OF STREET OF THE PARTY.

THE RESERVE STREET, ST Proceedings of the second

AT BY A MARKET BY SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY O

The same and same and

Francisco Santa Sa

Water and the second of the se

NAMES NAMES AND D

44.21242

No telephone

CONTRACTOR OF THE SECOND

See agreem to an important to the see

Service Control of Service Contr

Book on Maria Contra

arania Santan

Not the state of the

Silver on the state of

-----

Er or week

STILE.

SE 1

\* a f 1/4

3 . . .

-

4.

E T

44.00

9 **(17**)

ALT. B.

\* -5 74

2 04

general Secondaria Secondaria

48.A 12.2.4

2 L

1 5

janari. P R

### LES SPECTACLES NOUVEAUX

Les jours de première sont indiqués

THÉATRE A MAINS NUES : Athevairs (355-27-10), 20 h 30 (20). SINFONIA NERA : C.C. Le Ma-rais (272-73-52), 20 h 30 (20). HISTOIRE DE L'ARBRE : Pén-

PREMIER AMOUR : Can ric, Tempète, salle 2 (328-36-36), 21 h LES INCERTITUDES D'UN TORTIONNAIRE : Nestily, Athletic (624-03-83), 20 h 30 (22). HOTEL DE L'HOMME SAU-VACE: Gémier (727-81-15), 20 h 30

(23). L'ÉCOLE DES FEMMES : Gennevilliera, Théâtre (793-26-30), 20 h 30 (23).

DOUBLE FOYER : Bouvard-orinière (261-44-16), 21 h (23). BRECHT OPÉRA : Champigny-cocles de la Marne (880-96-28), 21 h

DERNIERS JOURS D'UN CONDAMNE : Cité, Resserte (589-RESTE AVEC NOUS: Point Virgale (278-67-03), 18 h 45 (26).

PARADIS GRAFFITTI : Chitil-lon, CCC (657-22-11), 21 h (26). LES INCURABLES : Curton rie, Aquerium (374-99-61), 20 h 30

LA PARENTHÈSE DE SANG : Espace Kiron (373-50-25), 20 h 30 (26). LE JOURNAL D'ANNÉ RANCK : Versailles, Montantier

FRANCK: Versailles, (950-71-18), 21 b (26). HORS PARIS STRASBOURG: Le Professeur Ta-ranne, d'Adamov, et Dissident il va sans dire, de Vinaver, mises en scène de Jacques Lassalle, au TNS (88) 35-

63-60, du 25 février au 23 mars. BOURGES: Lorenzaccio, par le Théâtre populaire en Auvergne, mise en scène de Dominique Freydefout, à la Maison de la culture (48) 20-13-84,

Les jours de reliche sont indiqués entre » Speciacies sélections « Monde des speciacies ».

Les salles subventionnées

OPERA (742-57-50) (jeu., dim.), les 20, 22 à 19 h 30; le 25 à 20 h : Docteur Faustus ; les 23 et 26 à 18 h 30 : Trisuan et Isolde.

SALLE FAVART (296-06-11) (sa mar.), Danse: les 20, 21, 22, 25, à
19 h 30: Hommage à A. Tudor (jardin
aux llas; Shadow play Continuo; Dark
Elegies; dir. musicale: Marius
Constant); Concert: le 24 à 20 h :
Concertos brandebourgeois (audition inferale. 2 porties) rest les softités de tégrale, 2º partie) par les solites de l'Opéra (violon solo : H. Le Floch).

Procedure (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 (1900) 100 ( phe de l'amour ; les 21, 26 à 20 h 30 : la Mort de Sénèque ; les 23, 25 à 20 h 30 : CHARLOT (727-81-15), Gr

(dim., mar.), les 20, 22, 23 à 15 h; le 21 à 14 h 30 : le Vicion violet (spectacle pour enfants) ; le 25 à 20 h 30 : Antoine pour enfants); le 25 à 20 h 30 : Antoine Vitez lit Anacacoa, de J. Metellus; le 20 à 18 h 30 : Henri Meschennic lit Victor Hugo; Grand Thélitre (D. soir, lua.), 20 h; dim., 15 h : Hernani : Thélitre Gé-mier (lun.), les 23, 26 à 20 h 30 ; le 24 à 15 h : Rôtel de l'homme sauvage, de J.-P.

Fargeau.

ODÉON (Théâtre de l'Europe) (32570-32) (D. soir, lun.), 20 h; dim. à 15 h:
The Possessod (les Possédés, de Dostolovski, en langue anglaise).

PETIT ODÉON, Théâtre de l'Europe
(325-70-32) (lun.), 18 h 30 : Veillée iniandaise, de R. Maguire.

TER (244-80-90) (D. soir lun.)

innunce, as K. Maguire.

TEP (364-80-80) (D. soir, hun.), Thister: 20 h 30; dim. a 15 h: hes Trois Cheleurs; Chelma: le 23 à 14 h 30; le 24 à 20 h: hommage à G. Rouquier: Farrebique; le Tonnelier; le Sel de la Torre; la Charron.

Charros.

BEAUBOURG (277-12-33) (mar.),
Débats Rescoutres: le 21 à 18 h 30 : les
Domestiques; le 24 à 14 h 30 : En espérente, de G. Silfer : le 25 h 21 h : Peop
Show, de C. Prigent ; Concert : le 21 à
18 h 30 : Massique de chambre avec les
solistes de l'ElC (Scriabine, Crumb, Ravel, etc.) : le 25 à 20 h 30 : Concert 2e2m,
(Schoenberg, Stockhausen, Béridot,
etc.) : Charles Velésa la see, Béridot, vel. etc.); le 25 à 20 h 30; Concert 22m; (Schoenberg: Stockhausen: Béridor, etc.); Clariese-Vidée: les 20, 21, 22, 23, 24, 25; Nouveaux films Bp; à 13 h; Sal-vidor, un autre Vietnam, de G. Silber et T. Vascondellos; à 16 h : les Gibbons, de M. Pernot; à 19 h : Ecoutez May Picque-ray, de B. Baissat; les 20, 21, 22, 23, 24 à

THEATRE DE LAVILLE ANIMATEUR DIRECTEUR JEAN MERCURE 20 h 30

matinée dimanche 14 h 30 places 82 F et 52 F à partir du

mardi 26 février volpone

**Jules Romains** en collaboration avec

Stefan Zweig d'après

Ben Jonson mise en scène-Jean Mercure scénographie et costumes Glanni Quaranta

location ouverte 274.22.77 15 h : Donntiem L. et M. Leiris; 19 h : C. Oldenburg; Classon chiness : le 20 à 17 h 30 : Tarus de la Chine, de B. Waneing; 20 h 30 : la Fille, de Z. Shilin; le 21 à 14 h 30 : le Fentral de la misautonne, de Z. Shilin; l7 h 30 : le Récit de la chambre de Touest, de S. Zhang; 20 h 30 : Un collier de perles, de L. Zeynam; le 22 à 14 h 30 : Héroine des années 20, de L. Pinggian; 17 h 30 : Mariage reporté, de Z. Shilin; 20 h 30 : la Ruelle aux fleurs, de Y. Feng; le 23 à 14 h 30 : l'Ame de la Chine, de B. Waneang; 17 h 30 : Tristesse et joie de l'âge.

14 h 30: l'Ame de la Chine, de B. Wan-cang; 17 h 30: Thirtesse et joie de l'âge mûr, de S. Hu; 20 h 30: La terre brûlée reverdit, de O. Yaqian; le 24 à 14 h 30: Soleil matieux, de C. Yu; 17 h 30: le Fes-tival de la mi-autonne, de S. Zhu; 20 h 30: Corbeaux et moineaux; le 25 à 14 h 30: Vive la jeunesse, de H. Shayin; 17 h 30: la Montre, de Z. Lin; 20 h 30: Les Larmes du Yangzi, de C. Chushens.

THEATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83), les 21, 23, 26 à 20 h 30 ; le 24 à 14 h 30 ; le 27, 23, 26 à 20 h 30 ; le 24 à 14 h 30 ; le Traviata, de G. Verdii (direction musicale : Donato Renzetti, Orchestre Colonne) : Concert : le 25 à 20 h 30 : (Orchestre Colonne) : M. Tabachnick, B. Belkin (Xenakis, Tchalkovski, Dvo-

THEATRE DE LA VILLE (274-22-77), le 26 à 20 h 30 : Volpone. CARRÉ SILVIA MONFORT (531-28-34), (ban.), 20 h 30; dim. à 16 h; la Milliardaire, de G.-B. Shaw.

Les autres salles

-A DEJAZET (887-97-34) (Mer.), 21 h : Reastignement génératix.

ANTOINE-SIMONE BERRIAU (208-77-71) (D. soir, L.), 20 h 30, sam. 17 h

et 20 h 45, dim. 15 h : le Sablier. ARTS-HERERTOT (387-23-23), les 20, 22, 23, 25 à 21 h, le 24 à 15 h, le 26 à 15 h et 21 h : Asmedée ; le 20 à 15 h : le Président Haudecour ; le 22 à 15 h : le Président Haudecour ; le 22 à 18 h 30 : Une houre avec La Fon ARTISTIC-ATHEVAINS (355-27-10), les 20, 23 à 14 h 30 et 20 h 30 ; les 21, 22, 26 à 20 h 30, le 24 à 16 h 30 : Théil-

ASTELLE-TRÉATRE DU XIX (238-

3S-53), les 20 et 21 (dern.) à 20 h 30 : Vae Soti. pr ATELIER (606-49-24) (D. soir, L.), 21 h, dist. 15 h : la Danse de mort. BARAQUE (707-14-93), J. V. S. 21 h, D.

15h:2+2+2=1.

Ligue d'improvisation française.

BOUFFES-PARISIENS (296-60-24)
(D. soir, L.) 21 h, sam. 18 h et 21 h, dim. 15 h 30 : Tailleur pour dames.

BOUVARD ex-POTINIÈRE (261-44-16)
(D. L.), 21 h, sam. 18 h : Double foyer (à partir du 23).

M CARTOUCHERIE, Epée de Bois (808-CARTOUCHERIE, Rofe de Bols (808-39-74), jeun, ven., sam. 20 h. dim. 15 h 30 : la Maison de Bernarda Alba. Th. de la Tempète (328-36-36) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 16 h: Réves. II. V. S. è 21 h : dim. à 15 h 30 : Fremier Amour (à partir du 22) ; Ta. de PAquartem (374-99-61) (D. soir, lun.), 20 h 30 : dim. 16 H : les Incurables (à partir du 26).

partir de 26). CTIÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-TAIRE (589-38-69), Grand Théire (D., L., Mar. soir) 20 h 30, mar. 14 h: Mille francs de récompense; La Res-seire, le 26 à 20 h 30 : le Dernier Jour d'un condamné : Galerie (D., L.) 20 h 30 : le Plus Heureuz des trois.

CENTRE CULTUREL DU MARAIS (272-73-52), Mer. I. V. M. à 20 h 30 : Sinfonia Nera les géants du declaris. COMÉDIE-CAUMARTIN (742-43-41) (Mer., D. soir), 21 h, sam. 17 h 30, dim. 15 h 30 : Reviens dormir à l'Ely-

COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-37-21) (D. soir, L.), 20 h 45, 18m., 17 h et 20 h 45, dim. 15 h 30 : Léocadia. COMÉDIE ITALIENNE (321-22-22) (D.

soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30 : le Bai-ser d'amour.

DE COMÉDIE DE PARES (281-00-11)
(D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30 :
Messieurs les ronds-de-cair. (D. soir, 1. 22 h 30, dim. 17 h 30 : Lifi (dern. le 24).

24).

DAUNOU (261-69-14) (Mer., D., soir).
21 h; sam. 17 h, dim. 15 h 30 : le
Canard à l'orange.

DÉCHARGEURS (236-00-02) (D.).
21 h : Tokyo, Un bar, Un bôtel.

DIX. HEURES (606-07-48) (D.).
26 h 30 : Ropas de famille ; 22 h :
Scènes de ménage. FEDEN-THEATRE (356-64-37), is 20 %

21 h Architec (350-543), 2 2 4 4 (21 h Architec (350-543), 2 2 6 1 3 0, sam. 17 h et 21 h 30, dim. 15 h 30 : Chapitre U. ESCALIER D'OR (523-15-10) (D. soir, L.) 21 h, sam. et dim. 17 h; le Missan-

ESPACE-GAITÉ (321-56-05), (D.),
20 h 30 : Morpioni's pelace.

ESPACE SIRON (373-50-25) (D.),
20 h 30 : Codina on l'enfant du mysthre ; in Parenthèse de Sang (à partirdn 26). ESPACE MARAIS (271-10-19) (D. spir, L.), 18 h 30, dim. 16 h : les Hiver-

ESSARON (278-46-42), L (D., L.), 12 h 30 : Pour tranche de contes ; 19 h : Hiroshima mon amour 85 ; 20 h 30, ELECTIVE . [5]

POUR

GROS BETAIL

d'Ohvier Perrier

du 19 au 31 mars LES MEMOIRES

L'ENGEANCE



sam. 17 h : Un habit d'homme, IL (D., L.), 21 h : Caméléon ; mer. 17 h : Chant dans la meit. FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (707-77-75), (D., L., Mar.), 21 h: Un homme véritablement seus qualité.

FONTAINE (874-74-40) (D. soir, L.), 20 h 30, sam. 17 h, dim. 16 h : Orphée

F GAITE-MONTPARNASSE 16-18) (D. soir, L.) 20 h 45, dim. 14 h 30 et 17 h 30 : Love. GALERTE 55 (326-63-5!) (D., L.), 20 h 30 : Pink Thunderbird,

GRAND HALL MONTORGUEIL (296-94-06) (D. soir, L.) 20 h 30, dim. 18 h 30 : Dernier bain. HUCHETTE (326-38-99) (D.), 19 h 30: la Cantatrice chanve; 20 h 30: la Leçon; 21 h 30: Offenbach, ta commis?

LA BRUYERE (874-76-99) (D. soir, L.), 21 h, dim. 15 h : Guérison améri-

LIERRE-THÉATRE (586-55-83) (D. soir, L., Mar.) 20 h 30, dim. 17 h : l'Opéra nomade. # LUCERNAIRE (544-57-34) (D.) 18 h : Le pupille vent être tuteur ; 20 h : Enfantiliages ; 21 b 45 : Jonas. — IL 18 h : tes Méaumorphoes de Robinson ; 20 h : Pour Thomas (deru. le 23) ; 21 h 45 : Cocktail Bloody M.

LYS-MONTPARNASSE (327-88-61) (J., D. soir), 19 h 30, dim. 16 h : Hedda Gabler (dern. le 24) ; (J., D.) 21 h 30 : la Pins Forte.

- MADELEINE (265-07-09) (D., L.)
20 h 45, sam. 18 h 30 : l'Ouest, le vrai.

MARIE-STUART (508-17-80) (D. L.), 20 h 30, sam. 20 h 30 et 22 h : Savage

MARIGNY (256-04-41) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 14 h 15 et 18 h 30 : Napo-léon. Salle Gabriel (225-20-74) (D., L.), 21 h, sam. 21 h 30 : la Beriue. mathurins (265-90-00) (J., D. soir), 20 h 45, sam. 18 h, dim. 15 h 30: Un drôle de cadean. Petite salle (D. soir, J.), 20 h 45, dim. 15 h 30: les Fan-

MICHEL (265-35-02) (D. soir, L.), 21 h 15 : sam. 18 h 45 et 21 h 40, dim. 15 h 30 : On dinera au lit. MICHODIERE (742-95-22), (D. soir,

L.), 20 h 30, sam. 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : le Bhiffeur. BASTILLE (357-42-14) 19 h 30: (D., L.), 19 h 30: Ma vie, ma mort, de Paso-lini; (D. soir, L.) 21 h, dim. 17 h : Still Life. — MOGADOR (285-28-80), mer. 14 h. et 16 h 30, sam. et dim. 14 h : l'Histoire du cochon qui voulait maigrir pour épouser Cochonnette.

BATACLAN (700-30-12), lo 25 à 20 b 30:
Ligue d'improvisation française.

BOUFFES-PARISIENS (296-60-24)
(D. soir, L.) 21 b, sam. 18 h et 21 b,
(D. soir, L.) 21 b, sam. 16 h et 21 b,
(D. soir, L.) 21 b, dim. 16 h : Arbres

NOUVEAU THL MOUFFETARD (331-11-99) (D. soir, L., Mar.) 20 h 45, sam. 17 h, dim. 15 h 30 : le Chat de la Saint-

NOUVEAUTÉS (770-52-76) (J. D. soir), 20 h 30, sam. 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : Louloute. PALAES-ROYAL (297-59-81) (D. soir, L), 20 h 45, sam. 18 h 45 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : le Dindon.

dim. 15 h 30 : le Dindon.

PÉNICHE DE L'ADAC (540-81-93)

(Mer. L., Mar.), 21 h, Dim. à 19 h et 21 h : Histoires de l'arbre.

PLAESANCE (320-00-06) (D. soir), 20 h 30, dim. 15 h 30 : Halo. POCHE-MONTPARNASSE (548-92-97) (D.), 18 h 30 : Dernière lettre d'une mère juive soviétique à sou fils ; (D.) 20 h 30 : Ma femme.

PORTE - DE - GENTILLY (580-20-20)
(D. soir, L.), 20 h 30, dim. 16 h: Toi et tes mages (dern. le 24).

- PORTE - SAINT - MARTIN (607-37-53) (D. soir, L.), 20 h 30, sam. 18 h 15 et 21 h 15, dim. 15 b : Deux hommes dans une valise.

BENAISSANCE (208-18-50, 203-71-39)
(D. soir, L.), 21 h, sam. 16 h et 21 h,
dim. 15 h: Une clé pour deux.

SAINT-GEORGES (878-63-47) (D.

soir, L.), 20 h 45, sam. 19 h et 21 h 30, dim. 15 h: On m'appelle Emilie.

SPIENDID-SAINT-MARTIN. (208-21-93) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 16 h: Tous aux abris.

STUDEO RERTRAND (783-64-66) (D.)
20 h 30 : Du sang ser le con du chat.
STUDEO DES CHAMPS-ÉLYSÉES
(723-36-82) (D. soir, L.), 20 h 45, dim.
15 h 30 : De si tendret liens. TAI THÉATRE D'ESSAI (278-10-79). L. (D. soir, L., mer.) 20 h 30, dim. 17 h: PEcume des jours. II. Mer., jeu., ven., sam. 20 h 30 : Huis clos.

THÉATRE D'EDGAR (322-11-02) (D.), 20 h 15 : les Babas-cadres ; sam. 22 h et 23 h 30 : Nous on fait où on nous dit de

THÉATRE DE L'ILE SAINT-LOUIS (633-48-65), nam., înc., înc., 20 h 45, dim. 17 h : les Bâtisseurs d'empire; mer., jen., van. 20 h 30 : Pièces déta-chées. THEATRE DU MARAIS (278-03-53)
(D.), 20 h 30 : Androciès et le lion.

THEATRE 13 (588-16-30), 20 b 30 : le THEATRE 14 (545-49-77) (D.). 20 h 45 : les Nuits et les Jours. THEATRE DE PARIS (280-09-30), Petite salle (D. soir, L.) 21 h, dim. 17 h : Games

THÉATRE DE LA PLAINE (842-32-25) mer., sam. 20 h 30, dim. 17 h: Exil (dern. le 24).

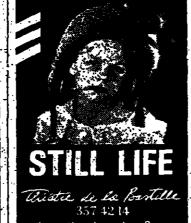

THÉATRE PRÉSENT (203-02-55), à pariir du 26 à 20 h 30 ; la Madeleine de Proust en forme.

THÉATRE DU Anaver.
L.); 21 h : Lysistrate.
THÉATRE TROIS SUR QUATRE (32709-16) (D. L.), 20 h : Le Petrel Fel09-16) (D. C.); 20 h : Le Petrel Fel20 · Ce qui est bon dans la THEATRE DU TEMPS (355-10-88) (D., 09-16) (D., L.), 20 h: Le Petrel Ful-mar; 22 h 30: Ce qui est bon dans la tarte; dina. 20 h 30: 12 m² de thélure

ponisque.
THÉATRE DU ROND-POINT (256-70-80). Grande salle, à partir du 26 à 20 h 30 : les Oiseaux ; Petite salle (D. soir, L.) 20 h 30, dim. 15 h : l'Arbre des semi-dresses

tripaques,
THÉATRE DE L'UNION (246-20-83)
(D. soir, L.), 20 h 45, dim. 16 h 30 : Dia
à la inne qu'elle vicame.
THÉATRE DE LA VILLA (542-80-72), le 26 à 20 h 45 : Oncle Van TOURTOUR (887-82-48) 20 h 30 : lea Mille et une mins ; (D.) 22 h 30 : Car-

men ero.

VARIETES (233-09-92) (D. soir, L.),
20 h 30, sam. 18 h et 21 h 15, dim. 20 h 34, sam. 18 h et 21 h 15, cmm. 15 h 30 : les Temps difficiles. VINANGRIERS (245-45-54) (D. soir, V., S.), 20 h 30, cim. 18 h : Down some pour tes pennées ; le 23 à 17 h : les Métaits, du tabac.

Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h, dim. 15 h 30 : La gan-che mal à droite. DEUX ANES (606-10-26) (mer), 21 h, mat. dim. 15 h 30 : Les zéros sont fati-

Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (296-29-35) (D.), 20 h 30 + sam. 19 h 30 : 2 000 moins 15 ; 22 h : Baby or not Baby; 23 h 30: Chams

(D.). L 20 h 15 : Areuh = MC2; 21 h 30 : les Démones Loulon ; 22 h 30

+ sam. 24 h : les Sacrés Monstres ; IL 20 h 15 : Super Lacette; 21 h 30 : Deux pour le prix d'un ; 22 h 30 : Limite! CAFÉ DE LA GARE (278-52-51) (D.), CAFE DE LA GARGE (278-52-51) (D.),
21 h: Impasse des morts.

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) (D.) I.
20 h 15 + sam., 23 h 45 : Tiens voilà deax boudins; 21 h 30 : Mangeuses d'hoinnes; 22 h 30 : Orties de secours.

IL 20 h 15 : Ça bulance pas mal;
21 h 30 : le Chromosome chatéuilleux;

22 h 30 : Elles nous veulent toutes. SENTER DES HALLES (236-37-27) (J., D., L.), 20 h: Les Dieux sont tombés sur la secte; (D., L.), 21 h 30 : Manskall

TINTAMARKE (587-33-82) (Sam.), 16 h : la Timbalo : (D., L.), 20 h 15 + Sam. 0 h : Phèdre ; 21 h 30 : Le cave ha-Sam. 0 h : Phèdre bite au rez-de-ch 21 h 30 : Le cave ha-mée ; 22 h 30 : Dédé

Le music-hall

A DEJAZET (887-97-34), ke 24 à 16 h :

CAVEAU DES OUBLIETTES (354-94-97), 21 h : Chansons françaises.

— CIRQUE D'HIVER (504-72-04), le 20 à 15 h, le 22 à 20 h 30, les 23 et 24 à 14 h 30 et 17 h 30 ; Emilie Johe

DÉCHARGEURS (236-00-02) (D.), 19 h : J.-L. Caillat. FNAC FORUM (261-81-18), le 25 à -17 h 30; Megumi Sasso.

GYMNASE (246-79-79) (D. soir, L.), 21 h, sam. 17 h 30, dim. 16 : Thiorry Le Laron.

MAISON DES CULTURES DU MONDE (544-41-42), le 26 à 20 h 30 : Ensemble Roustani de Géorgie. MARIE-STUART (508-17-80) (D., L.), 20 h 30: L. Klein.

\*\* MOGADOR (285-28-80) (D. soir, L.), 20 h 30, sam. et dim. 16 h 30 : Bye-Bye

Show-Biz.

OLYMPIA (742-25-49), (D. soir, L),
20 h 30, dim. 17 h: J. Lapointe.

PALAIS DES CONGRÉS (758-14-04),
(D. soir), 21 h, dim. 17 h: M. Sardou.

PALAIS DES SPORTS (828-40-90),
merct. 15 h, ven. et mar. 20 h 30, sam.
14 h 15, 17 h 30 et 21 h, dim. 14 h 15 et
17 h 30: Heifstyne fer. 17 h 30: Holiday on Ice.
TROU NOIR (570-84-29), le 25 à 21 h 30: Georgiano Trio.

ZENITH (200-22-24) à partir du 25 à 20 h 30 : Sheila. En région parisienne

AUBERVILLEES, Egise N.-D. des Verus, le 26 à 20 h 30: H. Bourde, P. Favre, H. Texier, J. McPhée, A. Jaume, R. Boni, F. Mechali; Th. de la Commune (833-16-16), le 20 à 20 h 30, les 23, 24 à 17 h : Méline, le 21 à 20 h 30, le 23 à 20 h : la Galerie; le 22 à 20 h 30, le 23 à 23 h : la Place Royale.

in 23 a 23 h : in Place Royale.

BAGNEUK, Th. V.-Hage (663-10-54),
jest, ven., sam 20 h 30, dim. 15 h : Carmaval, Manques des seisons.

BOULOGNE-BULLANCOURT, TBB,
(603-60-44) (b. soir, L.), 20 h 30, dim.
15 h 30 : in Monette.

CHAMPYGNV, Th. des Boucles de Marme (880-96-28), les 25, 26 à 21 h : Brecht

Clamart, CC J. Arn (645-11-87), is 25 à 14 h et 15 h : Jeune ballet de France; le 26 à 20 h 30 : Orchestre de chambre de Pologae, dir. J. Maksymink (Mozart, Bach, Britten).

CLICHY, Gymanse H.-Barbase, is 23 à 20 h 30 : P. Caratini, G. Beytelmann, J.-J. Mosalini, M. Fonet, M. Azzolu.

GENNEVII LIERS, Théâtre (793-26-30). les 23, 26 à 20 h 30, le 24 à 17 à : l'Ecole

des ferannes.

PANTIN, Gymnase Hassafiratz, le 22 à 18 h: Ultimatum (rock).

PUTEAUX, Salon de l'Histel-de-Ville (716-44-44), le 22 à 21 h: Orchestre de l'Ille-de-France, dir. J. Mercier (Mahler, Schunann).

BIS-ORANGIS, le Piss (943-11-14), le 20 à 22 h: Dec Lebrun, les 22, 23 à 22 h: les Rois faméants.

SAINT-DENIS, Th. G. Philips (243-00-59), Salia Surream (D. scir, L.), 20 h 30, Dim: 17 h: Théitre « Max Goriche»; Grande Salle (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 17 h: Oncle Vania.

SARTROUVILLE, Théitre (914-23-77).

le 26 à 21 h: la Perie de la Canebière.

SCEAUX, Les Géneral, (660-05-64), le 26 1 20 h 30 : Minne omnibus. 26 à 20 h 30: Minns emmors.

SENLIS, Chapalle Saint-Frambourg (453-16-87), le 23 à 20 h 45: Groupe word à Sei Voci, Ensemble des éléments (Ge-maldo, Frescobaldi, Luzzaschi...)

VERSAILLES, Th. Montassier (950-71-18), le 26 à 21 h : le Journal d'Anne Franck.

le 26 à 21 h : la Perie de la Can

prolongation jusqu'au 9 mars

Trinck.

VINCENNES, Th. D.-Sorano (37481-16) (S., D. soir, Mar.), 21 h. Dim.
18 h: la Demoiselle de Taum.







### **COSMOS** 76, rue de Rennes - 544.28.80 COUP DE CHAPEAU A OTAR IOSSELIANI

REALISATEUR DES "FAVORIS DE LA LUNE"

GRAND PRIX SPECIAL DU JURY FESTIVAL DE

LA CHUTE DES FEUILLES - PASTORALE IL ETAIT UNE FOIS UN MERLE CHANTEUR distribués par les Films Cosmos

V.O.: MARIGNAN PATHE, GEORGE V, HAUTEFEUILLE, LES PARNASSIENS, LE FORUM DES HALLES. ·· V.F. -: LE FRANÇAIS, LA MAXEVILLE, LE MONTPARNASSE PATHE, LES NATIONS, LA BASTILLE, LA FAUVETTE, LE MISTRAL, LE GAUMONT CONVENTION,

LES IMAGES, et Périphéries.

BRIAN DE BALMA LE MAITRE MODERNE DU SUSPENSE, VOUS INVIT EA FTRE LE TEMOIN D'UNE SEDUCTION D'UN MYSTERI D'UN MEURIRE 見ななるできょう The state of the state of the state of あるとうころではなる しかんべき 是是被領域 C 4 4 4 4 1 . . . . . . BODY DOUBLE CAN DE PALMA ON DOURL! CHENRY MELANTE GRIFFITH CHENRY MELANTE GRIFFIBERG! CHENRY MELANTE GRIFFIBERG! CHENRY OF THE PALMA AND PALMA CHERLAN DE PALMA CRAIG WANON CREAT HENRY ARE AS CHOMARD COTTERIED THE PROTION ACCOUNT CHARLES AND CONTROL OF THE HEA ROSERI LAVINGCH, BRIAN OCHUMA THE ROSERI LAVINGCH, BRIAN OCHUMA

ide 11 h à 21 h sauf dimanches et jours fériés!

iservation et prix priférentiels avec la Carte Club Pour adhérer au Club du Monde des Speciacles envoyez le bulletin ciou journal Le Monde, service publicité 5 rue des Italiens 75009 Paris. recevoir la Carte du Club du Monde des Spectacles et je joins 100 F français par chèque ou mandat-lettre à l'ordre du journal Le Monde.

NFORMATIONS : 878-48-48 oc 878-37-37

POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES.



Virtuose, élégant, pervers... Il y aurait péril à le manquer.

Attention, plaisir rare!

Charme sulfureux... Virtuosité diabolique!

Suspense érotique...

Pour le plaisir... Un film qui tient exactement

ses promesses.

Un chef-d'œuvre ni plus ni moins.



UN FEM DE MICHEL DEVILLE ANÉMONE / RICHARD BOHRINGER / NICOLE GARCIA CHRISTOPHE MALAVOY/ MICHEL PICCOLI

GAUMONT AMBASSADE - REFLET BALZAC - OLYMPIC ST-GERMAIN STUDIO CUJAS — PLM ST-JACQUES — FORUM HALLES ST-LAZARE PASQUER — 7 PARNASSIENS — OLYMPIC ENTREPOT ACTION LAFAYETTE - Cyrano VERSAILLES.

un film de

François Truffaut dans sa version intégrale JEAN-PIERRE LEAUD KIKA MARKHAM - STACEY TENDETER

### MUSIQUE

Les concerts

MERCREDI 20 Salle Pievel, 20 n 30 : Orchestre de Paris, dir. A. Lombard (Bastok, Mendelssohn,

ur Thélère des Champs-Elyales, 20 h 30 : Crehestre National de France. Dir. : V. Noumann. Chemps et maîtrise de Radio-France. Dir. : J. Jouineau (Mahler). Hismi Hirouet, 20 h 30 : C. Joly (Bach,

NAC-Mentpersone, 18 h : Duo Picavet (Chopin, St-Saëns, Listt, Schumstra). (Lampan, St. Salens, Lintt, Schumenn).
Institut Nieriundais, 20 h 30 : T. Koopman (Sweelinst, Byrd, Cosperin, Back).
A Dejaret, 20 h 30 : H. Nagdren (soprano), E. Razimowski (soprano), A. Gillieron (piano-forte) (Mendolssoba).

JEUDI 21 - Thiftre des Champs-Elysies, 20 h 30 : Radio-France (studio 106), 18 h 30 : Trio à cordes de Paris (Bach, Milhaud, Depraz, Mozart); studio 105, 20 h 30 : Musique traditionnelle de Gascogne.

Pleyel, 20 h 30 : voir le 20. Pieres, 20 in 30 : voir a; 20.

Lucarnaice, 20 in A. Fischer (sopraso), S.

Cyferstein (piano) (Schubert, Wolf).

Cantre Pampidon, 18 in 30 : Solistes de
l'Essemble intercontemporain (Scrisbine, Cramb, Zimmermann, Ravel).

Egline des Billettes, 20 h 30 : les Petits Chanteurs de Vienne. enf, 19 h : E. Gaspart (Bach, Debussy,

iglice St-Germain des Prés, 20 h 30 : A. Isoir (Bach). VENDREDI 22

ladio-France (Grand And.), 20 h 30 : Orchestre de chambre de Pologoe. J. Maksymiuk (dir.) (Roussel, Britten, Stakowski, Schoonberg). Statoward, Schoonorg).

Thélitre des Champs-Elysées, 20. h 30:
Nouvel Orchestre philharmonique de
Radio-France, dir. M. Janowski (Dworak,
Prokofiev, Janaoek).

kre, 20 h : voir le 21. Thistere de Musée Grétin, 20 à 30 : H. Deinvault (Amours et trahinons) (et le

Dejazet, 18 k 30 : P. Ctaba, E. Ricci (Mozart, Besthown Karialan, E. Ricci SAMEDI 23

Le Monde

quitidies

ELLE

LE MATIN

l'Huggalié

Lacernatre, 20 h : voir le 21. Egline St-Merri, 21 h : Quettuor de Saxo-phones de Paris (Rossini, Singelee, Pousseur).
Radio-France, 20 h 30 : Orchestre de l'Ilo-do-France. Diz. : J. Mercier (Mahler, Schamme).

SCHEMBERS, 17 h : E. Mercier (Mezzit, Lizzt, Becthoven, Scriabine, Prokuliet).

DIMANCHE 24

Egilee Saint-Merri, 16 h : Ensemble La Lyre italienne (Beethoven, Mozert). Thélitre du Manée Grévin, 20 h 30 : voir le

Eglise St-Thomas d'Aquin, 17 h : G. Athanissiades (Bach). Thilitre du Rond-Point, 11 h Quarton Lasalle de Cincinstri (Ravel, Beetho

LUNDE 25

Radio France, 18 h 30 ; Cycle INA-GRM (Dubodout, Jubert); 20 h 30 ; Miou, Par-

TMP, 20 h 30 : Orchestre Colonne Dir. : M. Tabachnik (Xenakis, Tchaltovaky, m, 20 h 30 : R. Davidovich (Becthoven, Brahms, Schumsun).

constructure de amaigne de Paris,
12 h 15 : G. Comestale, F. Dandet

Egilor St Julies le Pauvre, 20 h 30 : M. Raskin (clavecia) (Scarletti). entre Poupidou, 20 h 30 : Ensemble à vesta de Besinos. Dir. : R. François (Kotonski, Stockhausen, Schoenberg). lefètre 3 um 4 (541-17-31) et Frac 18 h 30 : Bech et son temps ; intégrale du clavecia bien tempéré, par L. Wjunishi.

MARDI 26 STABLE 26 Eglise St. Julies le Pauvre, 20 h 30 ; voir le 25,

25,
Conservatoire de manique de Paris,
12 h 15 : Orchestre du Conservatoire.
Dir.: E Aielio (Chopiu).
Radio-France (Grand And.), 20 h 30 :
XXVI Concours international de gaitare
(Granniges, Brouwer, Schwartz, Giamondi, Mangoe); Amilterium 106 :
20 h 30 : Quator de Berne, N. Tuller
(baste) (Schubert, Schroeck).
37 Teidare des Champs-Elystes, 18 h 30 :
Duo Delangie (Milhand, Hindemith,
Barriok, Denisov, Schumann, Louvier,
Villa-Lobos).

Pleyel, 20 h 30 : Solisies de l'Ensemble orchestral de Paris. Dir. : P. Bellagi (Mozart).

(Mozarr).

Eglias St-Gormala des Près. 21 h : Orchestre de ciambre S. Becquet (Vivaldi, Haendel, Mozart).

Palais des Glaces, 20 h 30 : N. Barbey, C. Capron, B. Delacustre, M. Gauthier, A. Garmain (Amoureux sauvetage, opéra). Crypta St-Agaits, 21 a : Duo Boccher (de Boismortier, Boccherini, Pauper). Maison des cultures du monde, 20 h 30 Les Polyphonies de Georgie.

Les Potyphonies de Georgie.

se Gavana, 20 h 30 : C. Fernier (Soler, Brahms, Bartok):

Théâtre de la Plaine, 20 h 30Trio Estérpe (Beethoven, Françaix, Schubert):

Théâtre 3 sur 4 (541-17-31 et FNAC), 18 h 30 : Bách et son temps : voir le 25.

Jazz, pop, rock, folk

AMERICAN CENTER (335-21-50), le 24 à 16 h 30 : P. Bley. ATMOSPHÈRE (249-74-30), mer. 20 h 30 : J.-P. Caron; 22 h 30 : Jazzimst; 22 h 30 : Orlent Express; ven., 20 h 30 : Solo Razafindraloto; 22 h 30 : Pela.

CAVEAU DÉ LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30: Parodi Quartes (dern. le 23; D. Doriz (à partir du 24).

Cela s'appelle l'amour. Vie de famille, nœud de vipères, enfants du divorce, amour et jalousie :

**POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES** 

pères, garez-vous des filles Le Monde 14.2



CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24) (D. L.), le 20 à 22 à 30 : Ma-kumbe Carnavsi & partir és :21 à 20 à 30 : The Last Poets; 22 à 30 : PHIL UNE (776-44-26), 22 à, les 22 et D. Punen.

DUNCES (584-72-00), 20 h 30 : le 22 : Grandes diagnosies : les 23 et 24 : Es-paces musicaux discrivacoustiques : le 25 : Foux contre jour. Grander diagonales; for 23 et 24 : Es a 24 n as menoms
paces sussienar discreteconsugum; le SALLE PLEYEL (563-38-73), le 22 à
25 : Sonz constre jour.
21 h : le 23 à 18 h et 21 h 30 : L Cohen.
ELDOSADO (208-23-50), les 25 et 26 à SLOW CLUB (233-44-30) (D.), 21 h 30 :
20 h 30 : B. Derainte.

M. Lafertière (dera. le 23) ; R. Gueris

FIAP (707-25-69), in 20, 21, 22, 23 at 24 at 20 h 30; Martin around the clock.

MEMORIES MELODY (329-60-73), à 22 h : mer. jen. ven. : L'et F. Contan-tin; ann. : A. Gulbay; din. : A. Ldvy; len. : Tso et Matthew; mar. : Y. Cho-lah; 2 0 h 30 : mer. : N. Bienvenn ; jen. :

P. Knowles; von.; C. Greenshaw; asid.; Worthy Punks; dien.; M. Bettefield. MONTANA (548-93-08) (D.), 22 h :

MONTANA (548-93-08) (D.), 22 h;
R. Urtrager.
MUSEC HALLES (261-96-20), le 26-2
22 h; Winsberg, A. Hionz.
MUTUALITÉ (392-12-99), le 23-3
20 h 30; MPongo Love.

P. NEW MORNING (523-51-41), le 21 h 30; le 20; Jungle Bent; le 21: Assistne anglaine; le 22; J.-L. Wilson; le 23; Fiesta latina; le 24; T. Bernie; le 25; G. Adams, D. Pallen; le 26; D. Moye, H. Pelp, W. Pickner.

OLYMPIA (742-25-49), le 25 à 20 le 30 : MC Laughlin Maha Vinhaoa. MC Laughlin Maha Vinkson.

PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h 30;
mer.: Watergate Seven + One; jeu.:
M. Zanini, S. Woodyard; ven.: Cyril
Juzz Band; sam: Abac Juzz Band;
hun.: New Juzz Bandar; mar.: Claude
Bolling Trio.

PETIT OPPORTUN (236-01-36); le 20 à
23 h : R. Raux, A. Jean-Marie, M. Michel, V. Cordelette; les 21 et 22 : M. Az-

ROSE BONBON (806-59-68), les 21-et 22 à 24 h : les Bendin

(a partir do 26).
TRUES MAILLETZ (354-00-79), mos., jen., ven., sain. 22 h : La Velle. La danse

CENTRE MATHIS (24)-50-80), to 21 ct 22 # 20 h : Cap Dante:
THEATRE-18 (226-47-47) (D. soir),
20 h 30; dan 16 h : M. Salmon (dara le
24).

24).

PALAIS DES GLACES (607-49-93)

(D.200ir, L.) 21 ir dist. 15 h: Cle A. Ger STUDIO DE LA POLIE-MÉRICOURT (700-19-60), 20 h 30 : Ove Solo; Feite. THEATRE BES CHAMPS-ELYSEES

(723-47-77), 20 h 30 ; Bellet national de Marsoille (à partir du 26). TEMPLIERS (278-91-15), le 26 à 20 à 30 : A. Manonevert. Opérettes ...

ELDORADO (241-21-80) (Mer. soir, D. soir, L.), 20 h 30, mer., sens. 14 h 30, dim. 15 h : Hours Papa.

ELYSEPS-MONIMARTEE (252-25-15), ven., sam. 14 is 30 et 29 is 30, dim. 14 is et 17 is 30 : les Mille et Une Nuine.

RENÁISSANCE (208-18-50 - 203-71-30), les 20 et 22-à 18 à 30 : Musical Patriort.

En VO : UGC CHAMPS-ELYSÉES — UGC ODÉON — UGC BOTONDE CRIÉ BEAUBOURG — 14 JUILLET BASTILLE & En VF : UGC BOULEVARDS — REX : PARAMOUNT MONTPARNASSE - UGC CONVENTION - UGC GOBELEIS LA VARENNE Paramount.

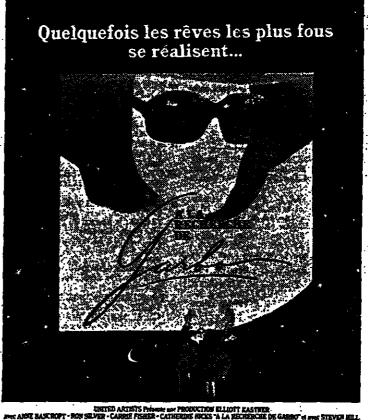

V.O. Dolby: AMBASSADE, PARAMOUNT ODEON, GAUMONT LES HALLES, 14 JUILLET BEAUGRENELLE, 14 JUILLET BANTILLE. F.O. : LA PAGODE.

V.F. Dolby: GRAND BRETAGNE, PARAMOUNT OPERA, GAUMONT RICHELIEU, GAUMONT CONVENTION, PARAMOUNT GOBELINS. GAUMONT SUD, PARAMOUNT MAILLOT, NATION, CLICHY PATHE. F.F.: PARAMOUNT GALAXIE. GAUMONT GAMBETTA.

(THE KILLING FIELDS)

UN CHEF D'OEUVRE! CLAUDE BAKGNERES Le Figaro

C'EST LE PLUS BEAU, LE PLUS FORT LE PLUS HONNÊTE FILM SUR LE JOURNALISME QUE J'AIE JAMAIS VU... ACQUES ABOUCHAR - Antenne 2

UNE SUBLIME HISTOIRE, D'AMITIÉ, D'AMOUR DE SENTIMENTS FORTS, IL FAUT LE VOIR. ポリアモ TABRO Match

COURAGEUX, MAGNIFIQUE! CATHERINE DAVID - Le Nouvel Observateur

> CELA MÉRITE UN INFINI RESPECT, TOUT BETEMENT UN FILM HUMAIN. BEPARD LEFORT - Libération

UN FILM BOULEVERSANT. UN ÉVÉNEMENT. MARIE FRANÇOISE LECLERE - Le Point

L'UN DES TRÈS GRANDS FILMS DE CETTE ÉPOQUE MARC ESPOSITO - Première

NOMINATIONS OSCARS 85 MEILLEUR FILM MEILLEUR RÉALISATEUR

DES SPEC

CHAILLOT (784-24-34 VERCREDI 20 FEVRIE

MERCREDI 20 FE VALLE STREET ST JELDI de P. Fresant le Duel de P. Fresant le Transcription de H. Konner (e. A. Jeris de H. Jeris d VENDREDI 22 FÉVRIE

VENDREDI 22 FE WAR ROSE I E PORTE LES NORTH LE SAMEDI 23 FEVRICA SAMEDI 21 FEVRICA SAMEDI 21 FEVRICA SINGE (NO.) : M SINGE (N DIMANCHE 24 FÉVRE Hisi de Nord de 3 THE (TA): 19 1 CO sti Salder's Story, de l

MARDI TO FEVRIER MAKINI CO FE VAREI

b) La ne est magnifique

in the Young of Linversal

in the Hussen; 21 h.;

so the documentance): File

so the documentance EAUBOURG (278-35-VERCRED! 20 FEVRI 16 Grands classing act dis al 11 Orana ce 2015, 6 c 2016 11 15 h. les Rapaces, 6 l. 12 19 h 30 : Cinema allessa 20 De la fin des temps, du c Fesendore ( v o ) JELDI : FEVRIE 18th Grands classiques du C 19th Chevai de fer, de J. R 18th ailement des annotes de VENDREDI 22 FEVR

Bh: Gracis classiques de la li liveral de Lidy Winds land. 17 h l'Eurode, de M | Schoolsack, M. Harrison nullement des services 80 SAMEDI 23 FEVRI 15) Grands classiques de d la Grande Parade, de K. I lates aliemand des années 8 nali: 21 h Amerika, 9 and the J. M. Straub ivo. a DIMANCHE 14 FEM ISh Grande classiques des hi : les Tros Sublimes ( l'int: 19 h. Cantina affect mili Décoder, de Masoba i had Tresser (v.c., and

LUNDI 25 FEVRI 👫 Granda diassiantes 🚾 Hangdon: I in Mounts, to St. Méradam au le Thi MARDI 25 FÉVRI

les exclusivités

(ENOY EL CONDOR 14). Républic Canéma, 11º FIZI LGC Odeon, 6 Sumont Charmon-Elysten San): George-V. Sc ( Sani): George-V. Sc ( Sani): 19 (707-28-04): 1 (80-30-11) - V. f. Re Shi: Impérial, 20 (742-7 Ran, 14 (327-52-37). IS AMANTS TERRIBE All Bentages (2720-273) An Beaubourg. & (278-3-E Linembourg. & (633-97 MOUR A MORT (Fr.) :

MIRER COUNTRY (F minn) (Brt. v.o.) : Gass | [29-49-70] : Saint-Get | (29-49-70] : Stimt-Get | (43-43-20) : Olympic | (43-43-70) : Elysées Lis | 440] : Ambassade, 3e | Ambassade, 3e Diessous DV VOLCA-Epac Gabe 14: (327-95-9 Epac Gabe 14: (327-95-9 LATENTURE DES EWO) 170-33-83; Mandevill 176-33-83; Mandevill 176-33-84; Mandevill 176-33-84; Mandevill 176-33-84; Mandevill 176-33-84; Mandevill 18: (224-601)

1 8586 SCHTROUMP Garpy, 8r (562-4)-46) (1952-43) : Grand Paw 445) DY MEETS GIRL (1 date de-Aris, 6 (326-80) Dien Euross MARRIVE QL'A MON Olim Express, [" (233-4 in 1) (233-56-70); Marri MOI: Français, 9 (770-fan de Lyon, 13 (341-(18-13-13); Montparran (18-13-13); Montparran (18-13-16); Pathé Clic

(Esp. v.o.) : Bo Man & (Franco-it.) :

Man & (359-31-97)

LOMPACATE DES 1

LOMPACATE DES 1

LOMES S. (633-79-38

LOMES S. (633-79-38

LOMES S. (633-79-38

LOMES S. (22-57-97)

LOMES EAIDE (A

(CORDE RAIDE (A. v. 1861). (CORDE RAIDE (A. v. 1878-81-77). (CORDE RAIDE (A. v. 1878

MIT STATE STATE OF THE STATE OF

BONE BONES SECTION SECTION OF THE PLANE SECTION SECTIO

SEUSE WOLLTES HAND AN

CENTRE MATHE CANAGE OF THE ATTENDED TO THE ATT

Parado Dia GLACE TA

STI MO IN LA FOLE-VINION

Total Tall of NOIE WEIGH

Section of Marketine 15

A STATE OF THE PERSON NAMED IN

BENEFIT TO THE THE

\$5 - NGC CORON - USC ROTONGS

THE COMPLET CA - LOCKSET

rèves les plus fous

建氯化化苯基 电电子 经工程工程等的

Berren Errengelin

ATIONS

IRS 85

THE PROPERTY.

alisest...

THUMPSON ATTENDE

20 3200

Character.

### La Cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24) MERCREDI 20 FÉVRIER 16 h: Documents sceres, de L. Joamon; 19 h: 70 ans d'Universal: le Dernier Passage, de P. Karlson (v.o.); 21 h: Cinémi japonais (le documentaire): la Ballade de la bête humaine; Kotobuki: Le Quartier des Joannaliers, de S. Ogawa.

JEUDI 21 FEVRJER 16 h : le Duel, de P. Fresnay : 19 h : 70 ans d'Universal : An cythne des tambours fleuris, de H. Kester (v.o.) > 21 h : Cinéma japonais : le documentaire : Vivre en Tokyochrome, dirigé par N. Yamanura (v.o. 51 de 1900)

VENDREDI 22 FEVRIER 16 h : l'Epave, de W. Rozier ; 19 h : 70 ans d'Universal : les Nerfs à vil, de J. Lee Thomson (v.o.) ; 21 h : Cinéma japonais : le documentaire : Prophétie de S. Hami ; l'Histoire de S. Hami

SAMEDI 23 FEVRIER 15 h : Florence est folle, de G. Lacombe ; 17 h : 70 ans d'Universal : Sculs sont les in-domptés, de D. Miller (v.o.) ; 19 h : De si-lence et des ombres, de R. Mulligan (v.o.) ; 21 h : Cinéma japonais : le documentaire ; Films réalisés pour la télévision., par N. Oshima.

DIMANCHE 24 FÉVRIER 15 h : Hôtel du Nord, de M. Carné; 17 h : 70 ans d'Universal : les Oiseaux, d'A. Hitchcock (v.o.); 19 h : Charade, de S. Donen (v.o.),

LUNDI 25 FÉVRIER 21 h : Soldier's Story, de N. Jewison (v.o., s.t. f.) (soirée réservée aux abonnés). MARDI 26 FÉVRIER

16 h: La vie est magnifique, de M. Clo-che; 19 h: 70 ans d'Universal: le Dernier de la liste, de J. Huston; 21 h: Cinéma ja-ponais (le documentaire): Films réalisés pour la télévision, par N. Oshima.

BEAUBOURG (278-35-57) MERCREDI 20 PÉVRIER 15 h : Grands classiques du cinéma mon-dial : Chevaux de bois, d'E. von Strobeim et R. Julian; 17 h: les Rapaces, d'E. von Stry-heim; 19 h 30: Cinéma allemand des an-nées 80: De la fin des temps, de M. Wulfes nborn (v.o.).

JEUDI 21 FÉVRIER 15 h : Grands classiques du cinéma mondial : le Cheval de l'or, de J. Ford : 19 h : Cinéma allemand des années 80 : Système sans ombre, de R. Thome (v.o. s.t.) VENDREDI 22 FÉVRIER

15 h: Grands classiques du cinéma mou-dial: l'Eventail de Lady Windermere, d'E. Lubitsch: 17 h: l'Exode, de M.C. Cooper. B. Schoodseck, M. Harrison: 19 h: Ca-néma allement des améer 80 : le Recont, de D. Helfer (v.n.)

SAMEDI 23 FÉVRIER 15 h : Grands classiques du cinémia mos-dial : la Grande Parade, de K. Vador ; 19 h : Cinéma allemand des années 80 : Histoires des villages du Hunsruck, de E. Reitz (v.o.) ; 21 h : Amerika, Rapports de classes, de J.M. Stranb (v.o. s.t.f.)

casses, de J.M. Strano (vo. a.t.).

- DIMANCHE 24 FEVRIER.

15 h: Grands classiques du cinéma mondial : les Trois Subinnes Canadies, de

J. Ford : 19 h: Cinéma allemand des années 80 : Décoder, de Minicha (v.o.) ; 21 h:
Baby, d'U. Friessner (v.o., angl.).

LUNDI 25 FÉVRIER.

LUNDI 25 FEARIER 15 h : Grands classiques du cinéma s H. Langdon : 17 h : Moana, de R.J. Fla-herty : 19 h : Cinéma allemand des au-nées 80 : Méridien ou le Théâtre avant la

MARDI 26 FEVRIER Relache.

### Les exclusivités .

ALSINOY EL CONDOR (Nichtagua, v.o.), Républic Cinéma, 11º (805-51-32). v.o.), Républic Cinéma, 114 (805-51-32).

AMADEUS (A., v.o.); Vendême, 2\* (745-79-52); UGC Odéon, 6\* (225-10-30);

Gaumont Champa-Elysées, 8\* (359-04-67); George-V, 8\* (562-41-46);

Escarial, 13\* (707-28-04); Calypso, 17\* (380-30-11). \*\* V. f. Rex, 2\* (236-83-93); Impérial, 2\* (742-72-52); Montparaos, 14\* (327-52-37).

ES. AMANYS. TERBUTER FS. (78-)

LES AMANTS TERRIBLES (Ft.) ::

7 Art Beanbourg, 4 (278-34-15); Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77).

L'AMOUR A MORT (Pt.) : Quinteite, 5

(633-79-38).

ANOTHEE COUNTRY (Histoire d'une trahison) (Birle, vo.).: Gaumont Hulles, 1" (297-49-70).; Samt-Germain Studio, 5" (633-63-20).: Olympic Luxembourg, 6" (633-67-77).: Physics Lincoln, 8" (359-19-08).

Bienvende Montparnesse, 2" (359-19-08).

Bienvende Montparnesse, 15" (544-25-02). "V. L.: Lumière, 9" (246-49-07). AU-DESSOUS DU VOLCAN (A., v.o.) : Espace Gainé 14 (327-95-94):

Espect Gate 14 (321-3-3-4)
L'A VENTURE DES EWORS (A., v.a.) :
George V. 8 (562-41-46) : Français, 9
(770-33-88) : Mazéville, 9 : (779-72-86) : Fauvetie, 13: (331-56-86);
Montanausse Pathé, 14 (320-12-06);
Mistral, 14 (539-52-43) : Pathé Clichy, 18 (522-86-91)

LE REDE SCHTROUMPF (Beige) : George V. 8 (5624) 46) : Mistrel, 14 (539-52-43) ; Grand Palvest, 15 (554-

46-53)
BOY MEETS GIRL (Fr.) SeinsAndré-des-Arts, 6 (326-80-25)
CA N'ABRIVE QU'A MOI (Fr.): Forum
Orient Expanses, 1 " (233-42-26); Richelies, 2 (233-56-70); Maitgnan, 8 (35992-82); Français, 9 (770-32-88); UGC
Gare de Lyon, 12 (343-01-59); Fanvette, 13 (331-56-86); Mistral, 14 (539-52-43); Mostpansese-Pathé, 12 (320-12-06); Pathé Clichy, 18 (52246-01).

CARMEN (Esp., z.c.) : Behe 1 films, 17.

CARMEN (Esp., z.c.): Befile T. Itims, 1(632-44-21).

CARMEN (Franço-h.): Particle Marignon, 8: (359-31-97).

LA COMPAGNIE DES LOUES (Aug.,
v.a.): Gaumont Halles, 1- (297-49-70);
Quintent, 5- (633-79-38): Ambanelle,
9- (359-19-08). -- Y.f.: Berlitz, 2- (74260-13): Richelick, 2- (233-56-70); Brotagen, 6- (222-57-97).

LA CORDE RAIDE (A. v.a.) (\*): UGC.

tagns, 6 (222-57-97).

A CORDE RAIDE (A. v.o.) (\*): UGC.

Normandie, 8 (563-16-16): - y-f.

Maxivilla, 9 (770-72-85): Gasté-Rochechopart, 9 (878-81-77): UGC Boulevard, 9 (574-95-60): Tourdhei. 28\*
(364-51-98).

COTTON CLUB (A. v.a.) Same Germain Fucheric, 5 (633-63-20) UGC Blarritz, 2 (562-70-40) Estairisi, 13 (707-28-04) Parmusiosa Tillo (224

21-21); 14-Juillet Beaugrenelle, 15° (575-79-79); Murat, 16° (651-99-75), – V.L.: Berlitz, 2° (742-60-33); Montphraca, 14° (327-52-37).

parion, 14 (327-52-57).

LA DÉCHIRURE (A.v.a.): Guzmont Halles, 1\* (297-49-70); Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); Pagode, 7\* (702-12-15); Gaumont Ambassade, 8\* (359-19-08); 14 Juillet Bastille, 11\* (357-90-81); 14 Juillet Bastille, 11\* (237-56-70); Bretagne, 6\* (222-57-97); Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Nation, 12\* (343-04-67); Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03); Paramount Gobelins, 13\* (707-12-28); Gaumont Sud., 14\* (327-84-50); Gaumont Convention, 15\* (828-24-27); Paramount Maillot, 17\* (758-24-24); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01); Gaumont Gambetta, 20\* (636-10-96).

DNVA (Fr.): Rivoli Beaubourg, 4\* (272-

DEVA (Fr.): Rivoli Beaubourg, 4 (272-63-32). DINE (A. v.o.): Gaumont Halles, 1st (297-49-70); Hautefeuille, 6st (633-79-38); Publicis St-Germain, 6st (222-72-80); Marignan, 8st (359-92-82); Publicis Champs-Eyaées, 9st (720-76-23); Parnassiens, 1st (335-21-21); Kinopanoma, 1st (336-50-50). V.f.: Grand Rei, 2st (236-83-93); Berlitz, 2st (742-60-33); St-Lazare Pasquier, 8st (337-35-43); Bastille, 1st (700-21-65); Nations, 1st (343-04-67); UGC Gare de Lyon, 1st (343-04-67); UGC Gare de Lyon, 1st (343-04-67); UGC Gare de Lyon, 1st (343-01-49); Athéna, 1st (343-06-65); Fanwent, 1st (327-84-50); Miramar, 1st (320-89-52); Gaumont Convention, 1st (3

FIEMENT OF CRIME (Dan., v.o.):
Hantelenille, 6° (633-79-38); George-V,
8° (562-41-46); Action Lafayette, 9°
(329-79-89); Parassiens, 14° (32521-21).

El NORTE (A.; v.a.): UGC-Opéra, 2º (574-93-50); Ciné Beaubourg, 3º (271-52-36); UGC-Odéon, 6º (225-10-30); UGC-Rottonde, 6º (575-94-94); UGC-Normandie, 8º (569-16-16)

EMMANUELLE IV (Fr.) : George-V, &

EMMANUELLE IV (Fr.): George-V, 8 (562-41-46).

LETE PROCHAIN (Fr.): Paramount-City, 8 (562-45-76); Paramount-Opéra, 9 (742-56-31).

LES FOLERS: ORDINAIRES DE CHARLES BUKOWSKI (Fr.): Studio 43, 9 (770-63-40).

LÉS FAVORIS DE LA LUNE (Fr.): Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36); Smdio Alpha, 5 (354-39-47); Elysées Lincoln, 8 (359-36-14); Parassiens, 14 (335-21-21); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79).

GREMIINS (A., v.o.) : UGC Marbest, 8 (561-94-95); Espace Galté, 14 (327-95-94). - V.T.: Paramount Opéra, 9 (742-56-31). GREYSTOKE, LA LÉGENDE DE TAR-

ZAN SEIGNEUR DES SINGES (Aug., v.o.): George-V. 8" (562-41-46). -V.1: Capri, 2" (508-11-69). GWEN LE LIVRE DE SABLE (Fr.) : Chuny Ecoles, 5 (354-20-12); Colisée, 8 ... (359-29-46); Paranssiens, 14 (335-

HEIMAT (All., v.o.) : Cluny Palace, 5. (354-07-76). L'HISTOIRE SANS FIN, (All. vf.) : Saint-Ambroise (H. sp.), 11° (700-89-16).

INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT (A., v.o.): Marbent, \$ (561-94-95). - V.f.: Caprl, 2 (508-11-69). JE VOUS SALUE MARIE (Fr.) Gamont-Halles, 1\*(257-49-70); UGC Opéra, 2\* (574-93-50); Logos-I, 5\* (354-42-34); Sindio de la Harpe, 5\* (634-25-52); 14-Juiller Parnasse, 6\* (326-58-00); Colisée, 8\* (359-29-46);

14 (327-52-37).

14 (544-43-14); Montparace

EAOS, CONTES SICHLENS (R., v.o.):
Forum Orient Express, 1" (233-42-26);
14-Juillet Racine, 6" (326-19-68); 14Juillet Parnasso, 6" (336-58-00); Marigran, 8" (339-92-82); 14-Juillet Busrille,
11" (351-90-81); 14-Juillet Busrille,
15" (575-79-79). — V.f.; Impérial, 2"
(742-72-52).

(142-12-32). LOVE STREAMS (A., v.a.): Forum, 1w (297-53-74); Olympic Luxembourg, 6-(633-97-77): 14-Juillet Parnasse, 6-(326-58-00); George-V, 8 (562-41-46). MARCHE A L'OMBRE (Fr.): Para-monnt Mariyaux, 2 (296-80-40); Georgo-V. 2 (562-41-46); Montparios, 14 (327-52-37).

14 (327-52-37).

MARIA'S LOVERS (A., v.a.): UGC
Opéra, 2\* (274-93-50); Chary Ecoles, 5\*
(334-20-12).; Lucernaire, 6\* (54457-34); UGC Biarritz, 8\* (562-20-40). 57-34); USC BRITIL; 8' (362-344).

MEURTRE DANS UN JARDIN

ANGLAIS (Bril., v.o.): Epée de Bois, 5' (337-57-47); Saint-Ambroise '(H.sp.),

11' (700-89-16).

1984 (A., v.a.) : Epéc de Bois, 5 (337-57-47).

LE MOMENT DE VERITÉ (A., v.f.) : Opéra Night, 2 (296-62-56). Opéra Night, 2 (296-62-56).

LES NANAS (Fr.), Quimette, 5 (633-79-38): George-V, 8 (562-41-46);
Marignan, 8 (359-92-82); Français, 9 (770-33-88); Fauvette, 13 (331-60-74); Gaumont Sud, 14 (327-84-50);
Bienvente Montparnasse, 15 (544-25-02); Pathé Clichy, 13 (522-46-01).

NI AVEC TOI NI SANS TOI (Fr.), Biarricz, 8 (562-20-40). ricz, 8\* (562-20-40).

(Fr.): Quintette, 5 (633-79-38); Reflet Balzac, 8 (561-10-60).

Balzac, 5' (561-10-60).

OUT OF ORDER (All., v.o.): UGC Danton, 6' (225-10-30); UGC Biarritz, 8' (562-20-40). — V.f.: Rex., 2' (236-83-93); UGC Montparansse, 6' (574-94-94); UGC Boulevard, 9' (574-95-40); UGC Gare de Lyon, 12' (343-01-59); UGC Gobelins, 13' (336-23-44); UGC Convention, 15' (574-93-40); Secrétan, 19' (241-77-99). PALACE (Fr.): Gaité Boulevard, 2º (233-67-06); Paramount City, 8º (562-45-76); Paramount Montparnesse, 14º (335-30-40).

PARIS, TEXAS (A., v.o.): UGC Opera, 2 (574-93-50); Panthéon, 5 (354-15-04); Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18); UGC Biarritz, 8 (562-20-40). PAROLES ET MUSIQUE (Fr.): Cinoches Saint-Germain, 6: (633-10-82); Ambassade, 8: (359-19-08); Miramar, 14 (320-89-52).

LE PAYS OU RÉVENT LES FOURMIS VERTES (All., v.o.) : Contrescarpe, 5 (325-78-37). PETER LE CHAT (Suédois, v.f.): Rivoli Beaubourg, 4 (272-63-32); Reflét Quartier Latin, 5 (326-84-65); Sta-dio 43, 9 (770-63-40); Saint-Lambert, 15 (53) 1-68.

15' (532-91-68).

PÉRIL EN LA DEMEURE (Fr.):
Forum, 1" (297-53-74); Richelieu. 2'
(233-56-70); Stadio de la "Harpe. 5'
(634-25-52); UGC Danton. 6' (22510-30); La Pagode, 7" (705-12-15);
Marignan, 8" (359-92-82); Publicis
Champs-Elysées, 8" (720-76-23); SainsLazare Pasquier, 8" (387-35-43); UGC
Gare de Lyon, 12' (343-01-59); Aithéna,
12' (343-00-65); Esuvente. 13" (38156-86); Paramount Galaxie, 13" (58018-03); Mistral, 14" (539-52-43); Montparnasse Pathé, 14" (320-12-06);
Ganmont Convention, 15" (828-42-27);
14 Juillet Beaugranelle, 15" (57579-79); Mayfair Pathé, 16" (52527-06); Callypso, 17" (380-30-11);
Images, 18" (522-47-94); Sécrétan, 19"
(241-77-99-.) (241-77-99)

PHILADELPHIA EXPERIMENT (A., v.f.) : Lumière. 9: (247-49-07).
PRÉNOM CARMEN (Fr.) : Grand Pavois (H. sp.), 15 (554-46-85). PROFESSION MAGLIABI (I. v.o.) : Reflet quartier Latin, 5 (326-84-65). PURPLE RAIN (A., v.o.): Foram Orient Express, 1\* (233-42-26): Ciné Bean-bourg, 3\* (271-52-36): UGC Odéon, 6\* (225-10-30): UGC Normandis; 8\* (563-16-16): Parameters, 14\* (320-30-19).

V.f.: Rex. 2 (236-83-93); UGC Mont-parmasse, 6 (574-94-94); UGC Boule-vard, 9 (574-95-40); UGC Gare de Lyon, 12 (343-01-59); UGC Gobelins, 13 (336-23-44); UGC Convention, 15 (574-93-40); Pathé Wépier, 18 (522-46-01).

OUILOMBO (Bresilien, v.o.) : Denfort, QUILLIMBU (Breamen, v.c.) Denoted 14 (321-41-01).

RAZORBACK (\*) (A., v.f.) : Hollywood Boulevard, 9 (770-10-41) ; UGC Montparmasse, 6 (574-94-94).

(574-93-94).

LES RIPOUX (Fr.): UGC Opera, 2(574-93-50); UGC Danton, 6(22510-30); UGC Biarritz, 8(562-20-40);
Paramount Montparnasse, 14(33530-40); Convention Saint-Charles, 15(579-33-00); Ranelagh, 16(28864-44).

ROUGE CORGE (Fr.): Berlitz, 2 (742-60-33); Saim-Germain-Village, 5 (633-63-20); Olympic, 14 (544-43-14). LES SAINTS INNOCENTS (Esp., v.o.): Reflet Quartier Latin, 5 (326-84-65); Olympic, 14 (544-43-14).

SAUVAGE ET BEAU (Fr.) : Paramount rivaux, 24 (296-80-40) ; Monte-Carlo, 8- (225-09-83).

LA 7 CIBLE (Fr.) : Ambassado, 8 (359-

### **LES FILMS NOUVEAUX**

A LA RECHERCHE DE GARBO A LA RECHIERCHE DE GARBO, film américain de Sydney Limet, v.o.: Ciné Beaubourg, 3º (27)-52-36); UGC Odéon, 6º (225-10-30); UGC Rénonde, 6e (575-94-94); UGC Champs-Elysées, 8º (561-94-95); 14-Juillet Bastille, 11º (337-90-81); v.f.: Rex. 2º (236-83-93); UGC Bonlevard, 9º (574-95-94); UGC Gobelins, 13º (336-23-44); Paramount Montparnasse, 14º (333-30-40); UGC Convention, 15º (574-93-40).

14 (335-30-40); UGC Convention, 15 (574-93-40).

BRAZIL, film britannique de Terry Gilliam, v.o.: Forum, 1= (297-53-74); Hautefeuille, 6 (633-79-38); Colisée, 8 (359-29-46), V.f.: Gaumont Berlitz, 2 (742-60-33); Fanvette, 13 (331-56-86); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Miramar, 14 (320-89-52); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); Pathé Clichy, 18 (522-46-01).

SIGNE CHARLOTTE film français.

SIGNE CHARLOTTE, film français de Caroline Huppert: Forum Orient-Express, 1" (233-42-26); Pa-ramount Marivaux, 2" (296-80-40); Par. 2" (226-82-80). Rex. 2 (236-83-93); Paramot

Odéon, 6\* (325-59-83); Paramount Mercury, 8\* (562-75-90); Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Bastille, 11\* (307-54-40); Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03); UGC Gobolins, 13\* (336-23-44); Paramount Montparasse, 14\* (335-30-40); Paramount Orléans, 14\* (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00); Passy, 16\* (288-62-34); Paramount Maillor, 17\* (758-24-24); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01).

BODY DOUBLE (VOUS N'EN CROIREZ PAS VOS YEUX) (\*), fim américain de Brian De Palma, v.o.: Forum Orient-Express, 15\* (233-42-26); Hautefeuille, 6\* (633-79-38); George-V, 8\* (562-41-46); Marignan, 8\* (359-93-82); Parnassiens, 14\* (320-30-19). V.f.: Français, 9\* (770-33-88); Maxéville, 9\* (770-72-86); Bastille, 11\* (307-54-40); Nation, 12\* (343-04-67); Fanvette, 13\* (331-60-74); Mistral, 14\* (539-52-43); Montparasse Pathé, 14\* (320-12-06); Gramont Convention, 15\* (828-42-27); Images, 18\* (522-47-94). Images, 18 (522-47-94).

VO DI COLORESIMO GAUMONT COLISEE-VO DI COLORESIMO HAUTEFEUELLE PATHE VO DICTION ORUM ARC-EN-CIEL • VF DICTION GAUMONT BERLITZ • VF DICTION ARC-EN-CIEL • VF DICTION A AL DICEONALISMENT, CONVENTION - AL DICEONALISMENT, CONNENT 200 En VF : FAUVETTE • CLICHY PATHE / GAUMONT OUEST • VERSAILLES Roxune



PARAMOUNT MERCURY -- PARAMOUNT OPÉRA -- PARAMOUNT MARIVAUX -- PARAMOUNT MONTPARNASSE -- PARAMOUNT OÉON PARAMOUNT ORLÉANS - PARAMOUNT GALAXIE - REX - FORUM HALLES - CLICHY PATHÉ - PATHÉ BASTILLE - UGC GOBELINS CONVENTION ST-CHARLES - PASSY - PARAMOUNT MAILLOT - NEUILLY VIIIage - LA VARENNE Paramount - VERSAILLES Cyrano - VÉLIZY ST-GERMAIN-EN-LAYE C21 - LA DÉFENSE 4 Temps - ARGENTEUIL Alpha - LE BOURGET Aviatic - NOGENT-S/MARNE Artel VILLENEUVE-ST-GEORGES Artel - VITRY Robespierre.



### CINEMA

SOS FANTOMES (A., v.o.) : Marbouf. 8-(561-94-95); v.f.: Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Montparasse, 14r (335-30-40).

STAR TREK III A LA RECHERCHE DE SPOCK (A., v.o.): Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Paramount City Triomphe, 8 (562-54-76): UGC Ermitage, 8 (563-16-16). - V.f.: Param Opéra, 9 (742-56-31); UGC Gobe 13 (336-23-44): Paramount Montpar-nasse, 14 (335-30-40); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Images, 18 (522-47-94).

STAR WAR, LA SAGA (A., v.o.), LA GUERRE DES ÉTOILES, L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE, LE RETOUR DU JEDI : Escurial, 13 (707-28-04) ; Espace Gaité, 14 (327-95-94).

STRANGER THAN PARADISE (A., NEARNGER : HAN FARALASE (A., v.o.) : UGC Opéra, 2º (574-93-50); Ciné Beaubourg, 3º (271-52-36); Saint-André-des-Arts, 6º (326-48-18); Elysées Lincoln, 8º (359-36-14); Parnassiens, 14º (320-30-19); Olympic Entrepôt, 14º (554-54-34)

LE TÉLÉPHONE SONNE TOUJOURS DEUX FOIS (Fr.): Arcades, 2 (233-54-58); Montparnasse Pathé, 14 (320-12-06). TRAIN D'ENFER (Fr.) : Rex. 2 (236

83-93); UGC Ermitage, 8 (563-16-16 Momparnasse Pathé, 14 (320-12-06). TRANCHES DE VIE (Fr.) : Gaumoni Halles, 1= (297-49-70) ; Richelieu, 2 Halles, 1° (29/49-70); Richelell, 2° (233-56-70); Berlitz, 2° (742-60-33); Paramount Odéon, 6° (325-59-83); George-V, 8° (562-41-46); Le Paris, 8° (359-53-99); Lumière, 9° (246-49-07); Maxéville, 9° (770-72-86); Natious, 12° (343-04-67); Fauvette, 13° (331-56-86); Mistral, 14° (539-52-43); Montherrasse, Pathé 14° (320-12-06); Gaue Pathé. 14 (320-12-06) : Gaumost Convention, 15 (828-42-27); Paramount Maillot, 17 (758-24-24); Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Gambena, 20 (636-10-96).

LA ULTIMA CENA (Cab.): Républic Cinéma, 11 (805-51-33). UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE (Fr.): Lucernsire, 6 (544-57-34).

UN FILM (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18).

URGENCE (Fr.): Paramount Marivaux, 2 (296-80-40); Paramount Odéon, 6 (325-59-83): George-V. & (562-41-46): Paramount City Triomphe, & (562-45-76): Maxéville, & (770-72-86): Paramount Opéra, & (742-56-31): Para-Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Montparnasse, 14 (335-30-40); Paramount Oriéans, 14 (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15 (579) 33-00) : Pathé Clichy, 18' (522-46-01).

LA VIE DE FAMILLE (Fr.) : Forum Orient Express, 1= (233.42-26): imp6-rial, 2= (742-72-52): Quintette, 5= (633-79-38): Marignan, 8= (359-92-82): Par-nassiens, 14= (335-21-21): 14 Juillet Beaugrenelle, 15= (575-79-79); Murat, 16= (651.00-75) 164 (651-99-75).

Les grandes reprises

A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT (A., v.f.) : Espace-Gaité, 14\* (323-95-94). ALL THAT JAZZ (A., v.o.): Châtelet Victoria (H. sp). 1" (508-94-14). ALIEN (A. v. o.) (\*) Saint-Lambert, 15°

L'ANNEE DERNIÈRE A MARIENBAD (Fr.): Epic de Bois, 5 (337-57-47).

ARTHUR RUBINSTEIN, L'AMOUR

DE LA VIE (A., v.a.): Rollet, 5 (354-42-34).

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.o.) : Saint-Michel, 5

(326-79-17).

BARBEROUSSE (Jap., v.o.): Saint-Lambert, 15 (532-91-68).

BARRY LYNDON (Angl., v.o.): Grand Pavois, 15 (554-46-85).

LA BELLE CAPTIVE (Fr.): Denfert (H. sp.), 14 (321-41-01). ELADE RUNNER (A., v.o.) : Studio Galande, 5 (354-72-71).

BLANCHE COLOMBE ET VILAINS MESSIEURS (A., v.a.): Action Chris-tine, 6' (329-11-30).

tine, 6' (329-11-30).

LE CHAT QUI VENAIT DE L'ESPÀCE (v.f.): Napoléon, 17\* (267-63-42).

LE CHOIX DE SOPHIE (A., v.o.): Templiers, 3\* (272-94-56).

LE CIEL PEUT ATTENDRE (A. v.o.): Templiers, 3º (272-94-56).
CLÉOPATRE (A. v.s.) Péniche des Arts,

15 (527-77-55).
COUP DE CŒUE (A., v.o.): Rancisgh, LA CORDE (A., v.o.) : Epée de Bois, S

CRIA CUERVOS (Esp., v.o.) : Laties, 4 (278-47-86) ; Républic Cinéma, 11 (805-51-33) LES DAMNES (IL v. a.) (\*) Denfert, !4

[321-41-U1].

LA DIAGONALE DU FOU (Fr.-lt., v.o.): Latina, 4 (278-47-86).

LE DERNIER TANGO A PARIS (IL., v.o.): Saint-Ambroise (H. sp.), 11- (700-89-16).

DERSOU OUZALA (Sov., v.o.): Châte-let Victoria, 1= (508-94-14); Saint-Lambert, 15 (532-91-68). LES DEUX ANGLAISES (Fr., version intégr.): Forum, i\* (297-53-74); Stadio Cujas, 5\* (354-89-22); Olympic St-Germain, 6\* (222-87-23); Balzac, 8\* (361-10-60); Gaumont Ambassade, 8\* (359-19-08); St-Lazare Pasquier, 8\* (397-35-43). Acciment a forumet 69 (139-18-08)

(387-35-43); Action Lafayette, 9: (329-79-89); Olympic Marilyn, 14 (544-43-14); PLM St-Jacques, 14 (589-68-42); Parmassiens, 14 (325-21-21). LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) : EXCALIBUR (A., v.f.) : Opéra Night, 2

(296-62-56). FAME (A.) Rialto, 19: (607-87-61). FENETRE SUR COUR (A.), André-Bazin, 13 (537-74-39).

LA FLUTE ENCHANTÉE (Saéd., v.t.): Reflet Quartier Latin, 5" (326-84-65). GET CRASY (A., v.o.) : Templiers, 3 (272-94-56).

TCHAO PANTIN (Fr.): Rivoli Beam-bourg, 4 (272-63-32); Grand Pavois, 15-(554-46-85).

TEX AVERY FOLIES (A., v.o.) : Action

LA TRICHE (fr.); Arcades, 2 (233-

20 000 LIEUX SOUS LES MERS (A.

v.a.) Action Rive Gauche, 5 (329-44-40); (v.f.) Ret, 2 (236-83-93); UGC Opera, 2 (574-93-50); UGC Dan-

UGC Opera, 2: (574-93-50); UGC Danton, 6: (225-10-30); UGC Montparnasse, 6: (574-94-94); UGC Ermitage, 8: (563-16-16): UGC Boulevard, 9: (574-95-40); UGC Gobelins, 13: (336-23-44); Mistral, 14: (539-52-43); UGC Convention, 15: (574-93-40); Murat, 16: (651-99-75); Napoléon, 17: (267-63-42); Images, 18: (522-47-94).

VICTOR VICTORIA (A., v.o.) : Saint-Michel, 5: (326-79-17).

L'AGE D'OR (Fr.), Templiers, 3 (272-94-56), dim. 21 L

BIQUEFARRE (Fr.) : Olympic, 14 (544-

ENQUEFARRE (Fr.): Olympic, 14 (544-43-14), 18 h (en sem.).

CASANOVA (de Fellim) (It., v.f.): Tempiers, 3 (272-94-56), dim. 18 h 20.

LES CHARIOTS DE FEU (Brit., v.o.):

Bolte à films, 17 (622-44-21), 20 h.,
lan., mar., 13 h 40 et 20 h.

CHARLI ATA (Ind.)

CHARULATA (Ind., v.o.) : Studio Galande, 5 (354-72-71), 16 h.

LES CHIENS DE PAILLE (\*\*) (A., v.a.): Chitchet Victoria, 1= (508-94-14), 16 h 15. sam. 23 h 55; Templiers, 3=

(272-94-56), sam., mer., hun. 20 h., jen., ven. 22 h., sam. 16 h.

LE COUP DE GRACE (All., v.g.) : Den-

fert, 14 (321-41-01), jeu., 17 h 10, sam., 15 h 20.

15 h 20.

EASY RIDER (\*) (A. v.o.): Châtelet Victoria. 1\* (508-94-14), 13 h.

ET DIEU CRÉA LA FEMME (Fr.): Templiers, 3\* (272-94-56), sam. 16 h 30, dim., 16 h.

ELEPHANT MAN (Ang., v.o.): Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77), 12 h et

LEVANGILE SELON SAINT MAT-

THREU (it., v.o.) : Châtelet Victoria, I' (508-94-14), 18 h 20.

FARREBIQUE (Fr.) : Olympic, 14" (544-43-14), 18 h (en sem.).

LA FEMME PUBLIQUE (\*) (Fr.):
Châtelet Victoria, 1° (508-94-14),
13 h 30 + Républic-Cinéma, 1° (80551-33), jeu, sam, han, 24
IVANHOE (A., v.o.): Républic Cinéma,

JOHNNY GOT HIS GUN (A. v.o.) : Saint-Ambroise, 11° (700-89-16), mar.

LES JOUEURS D'ÉCHECS (Ind., v.o.) :

MEURTRE D'UN BOOKMAKER

CHINOIS (A. v.o.) Saint-Ambroise, 11 (700-89-16), mar. 18 h.

LE MÉPRIS (Fr.) : Olympic Luxem bourg. 6 (633-97-77), 12 h et 24 h.

MISSING (A., v.o.) : Châtelet Victoria, 1" (508-94-14), 15 h 30 + ven. 0 h 10.

LE MYSTÈRE PICASSO (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36), dim., mar.

LE PONT DU NORD (Fr.), Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77), 12 h et 24 h.

LA PRISE DE POUVOIR PAR LOUIS XIV (Fr.): Cine Beaubourg, 3e (271-52-36), dim. et mar. 11 h 40. QUERELLE (\*) (All., v.o.): Rivoil Beau-bours 4e (272-53-32) mer wen dim.

bourg, 4 (272-63-32) mer., ven., dim.,

RUSTY JAMES (A., v.o.): Saint-Lambert, 15: (532-91-68), mer. 17 h, jeu., mar., 21 h, ven., lun., 19 h 30. SCARFACE (A., v.o.): Saint-Ambroise, 11: (700-89-16), ven. 21 h 20. LE SEPTIÈME SCEAU (Suèd., v.o.):

Studio Galande, 7: (783-64-66), mer., jeu., ven., 16 h, ven., dim., lun. 14 h.

Films, 17: (622-44-21), mer., jeu., ven., sam. 17 h 45. lun., mar. 15 h 45.

TESS (A., v.o.), Châtelet Victoria, 10 (508-94-14), 20 h 50.

THE ROSE (A., v.o.): Templiers, 3\* (272-94-56) mer., 16 h; dim, 14 h; mar. 20 h.
VIVEMENT DIMANCHE (Fr.); Studio

WANDA (A., v.a.) : Saint-André-des-Arts, 6- (326-48-18), 12 h.

BERGMAN (v.a.), Bonaparte, & (326-12-12). Mer.: la Fontaine d'Arethuse; jea.: l'Attente des femmes; ven.: Une leçon d'amour; sam.: l'Œil du diable; dim...lun.: le 7-Socau; mar.: le Silence; Studio-Bertrand, 7- (783-64-66); 14 h (sf. sam...mar.): le 7-Socau.

COCTEAU, 7- Art Benubourg, 3- (278-34-15) L.i., 13 h 30: le Sang d'un poète ; 14 h 30: le Testament d'Orphée ; 16 h ;

DOLLLON Studio 43, 9: (770-63-40).

DOLLON Studio 43, 9° (770-63-40).

Mer., lun. 22 h: l'An 01; jeu., sam. 18 h: lea Dogts dans la tête; mer. 20 h. ven. 22 h. iun. 20 h: la Pirate; jeu., sam. 22 h, iun. 18 h: la Fille prodigue: mer., dim. 18 h, ven. 20 h: Un sac de billes; jeu., dim. 20 h: la Femme qui pleure; ven. 18 h, sam. 20 h, dim. 22 h: la Drolesse.

M. DURAS, Denfert, 1# (321-41-01), Ven. 12 h : le Camion ; sam. 12 h : Auré

C. GRANT (v.e.), Action-Ecoles, 5: (325-72-07). Mer.: l'Impossible M. Bébé; jeu.: Allez coucher ailleurs; ven.: Mon èpouse favorite: sam.: Soupeons; dim.: Chérie, je me sens rajeunir; lun.: Je ne suis pas un ange; mar.: Honeymoon. O. MOSSELIANI (v.e.). Correct (4544)

O. IOSSELIANI (v.n.), Cosmos, 6º (544-28-80) en alternance : la Chute dea feuilles ; Il était une fois un merle chan-

KUBRICK (v.o.), Denfert, 14 (321-41-01). En alternance : Lolita ; Shining ; Orange mécanique. PANORAMA FANTASTIQUE (v.o.),

Mac-Mahon, 17 (380-24-81). Mer. ;
l'Homme invisible ; jen. : la Malédiction
des hommes-chaits : Quelque part dans le
temps : ven. : les Chasses du comte
Zaroff ; Dracula ; sam. : White Zombie ;

Suspiria; dim.: Clash; tes Trois Vianges de la peur; lun.: Chash; tes Trois Vianges de la peur; lun.: Dracuh; Chromosome III; mar.; Quelque part dans le temps; Suspiria.

J. TOURNEUR, (v.o.), Action Rive Gauche, 5e (329-44-40). Mer., jest., ven., saot.: Vaudou; Pendez-moi haut et contri dim. lun. mar. / la Féline: Restine.

court : dim., lun., mar. : la Féline : Berlin Express.

HOMMAGE A TRUFFAUT, Club de

les 400 coups; jeu., sam., mar.: Jules et Jim; veu., lus.: Tirez sur le pianiste.

Galande, 5 (354-72-71), 14 h.

Les festivals

Sa Steine

teur : Pastorale.

Cine Beaubourg, 3 (271-52-36), hin.

11: (805-51-33), t.Lj. 16 b.

11 h 55.

Les séances spéciales

HELLZAPOPPIN (A., v.o.); Reflet Médicis, 5 (633-25-97); Reflet Balzac, 8 (561-10-60). LES HOMMES PRÉFERENT LES BLONDES (A., v.o.) Péniche des arts, 16 (527-77-55).

INDIA SONG (Fr.) : Épée de Bois, 5º (337-57-47) ; Saint-Ambroise, 11º (700-89-16). L'IMPORTANT C'EST D'AIMER (Fr.) (\*\*): Boîte à filoss (H. sp.), 17- (622-44-21).

INDISCRÉTIONS (A., v.o.) : Champo, 5 (354-51-60).

JÉSUS DE NAZARETH (It.) : Grand Pavois, 15 (554-46-85). JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉ-LAND (A. v.o.) : Marbest, 8 (56)-

94-95).
JOYEUSES PAQUES (Fr.): Paris Loisirs Bowling, 18\* (606-64-98).
LITTLE BRG MAN (A., v.o.): Champo, 5\* (354-51-60). LOULOU (All., v.o.) : Logos II, \$ (354-

MADAME PORTE LA CULOTTE (A., v.o.) : Action Christine, 6: (129-11-30). MA FEMME EST UNE SORCIÈRE (A. v.o.): Action Christine bis, 6' (329-11-30).

MERLIN L'ENCHANTEUR (A., v.f.): Napoléon, 17- (267-63-42); Paris Loisirs Bowling, 18- (606-64-98). METROPOLIS (All., v.o.) : Rialto, 19 (607-87-61).

MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*) : Capri, 2\* (508-11-69). ON ACHEVE SIEN LES CHEVAUX (A. v.o.), Stadio Bertrand, 7 (783-64-66).

ORANGE MÉCANIQUE (A., v.o.) (°°): Denfort, 14 (321-41-01); Boîte à films, 17: (622-44-21). PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE (A. v.o.): Action Christine bis, 6' (329-11-30).

PHANTOM OF THE PARADISE (A. v.o.) (\*), Châtelet Victoria, 1= (508-94-14). PEXOTE LA LOS DU PLUS FAIRLE (Brés., v.o.) (\*) : Cinéma Présent, 19-(203-02-55).

RACTING BUILL (A., v.o.) : Studio Ber-trand, 7: (783-64-65).

ROBIN DES BOIS (A., v.f.): UGC Rotonde, & (575-94-94); UGC Mar-beuf, & (561-94-95); UGC Gobelins, 13-(336-23-44); Napoléon, 17- (267-63-42). RUE CASES-NÈGRES (Fr.) : Grand Pavois, 15: (554-56-85).

SOUVENIRS SOUVENIRS (Fr.) : Rialto, 19 (607-87-61).

## **COMMUNICATION**

### LE DÉBAT SUR LES TÉLÉVISIONS PRIVÉES

### La prudence d'Hachette

- La télévision est une industrie lourde, pas du bricolage. Y investir n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Il ne s'agit plus de lancer une nouvelle collection, ni même d'investir dans un film. On joue aujourd'hui avec de la dynamite. S'il apparaît que les risques sont trop grands pour notre groupe, rien ne nous condamne à être candidat. » A l'évidence, M. Yves Sabouret, directeur général d'Hachette, n's pas encore arrêté de stratégie sur les télévisions privées. Sa prudence contraste avec les déclarations de guerre des uns et les candidatures empressées des autres.

Pourtant, M. Sabouret attend depuis plusieurs mois cette libérali-sation de la télévision. Après avoir renoncé à participer à l'aventure de Canal Plus, ébauché une chaîne iennesse a avec la mission TV-Câble, Hachette avait pris rang pour gérer un canal du réseau câblé de Paris. Antant de façons, semble-t-il, de marquer le terrain en attendant que se précise le véritable marché.

Qui peut d'ailleurs aligner autant d'atouts dans la compétition pour les fréquences disponibles? Avec milliards de francs de chiffre d'affaires, la vénérable Librairie est aujourd'hui le deuxième groupe de communication à l'échelle européenne, après l'allemand Bertels-man. Ses 200 millions de bénéfice net, son très faible endettement lui offrent de grandes capacités d'investissement. En mariant les productions Hachette et la cinémathèque Pathé, le groupe peut aligner dès demain plus de mille heures de mogrammes. Mais est-ce suffisant pour faire face à des budgets de l'milliard de francs par an, sans espoir de rentabilité immédiate?

### Une diversification internationale

 On ne peut donner de réponse avant de connaître les règles du jeu, répond le directeur général d'Hachette. La personnalité de M. Jean-Denis Bredin laisse à penser qu'elles seront libérales. Nous avons plus d'inquiétudes sur les res-sources publicitaires qui doivent alimenter les télévisions privées. Certes, la France a des réserves, mais le marché ne s'élorgira que lentement. Dans l'intervalle, la télévision privée prendra inévitablement une part de marché aux médias existants. -

Ce transfert de publicité risque fort de s'effectuer au détriment de

### -A VOIR-

## **UN PACIFISTE SUÉDOIS**

Alain Decaux a un don certain pour faire revivre l'histoire, exhu-mer des dossiers oubliés ou méconnus, au risque de se laisser emporter par son enthousiasme. C'est le cas dans l'émission consecrée à Birger Dahlerus, cet inconnu qui, selon l'historien, « a failli réussir à sauyer la paix », à l'aube de la deuxième querre mondiale. Qui est Birger Dahlerus ? Un industriel suédois qui, de sa propre initiative, sans avoir recu de mission de auiconque décide, un jour de la fin juin 1939, d'utiliser tous les moyens qu'il a en main pour éviter un conflit dont il ne peut cadmettre

Son expérience d'homme d'affaires, traitant dans toute l'Europe, lui procure un cercle d'amis bien placés, particulièrement en Angleterre et en Allemagne. Il a surtout des relations privilégiées avec Goering, dues aux hasards de l'existence et datant d'avant les années 30. C'est par le truchement de Goering, qui, peraît-il, « ne souhartait pas la guerre », que Dahlerus parvient à rencontrer Hitler, devenant ainsi un messager de la paix entre le Führer et Chamberlain, alors premier ministre de Grande-Bretagne. Mission extravagante qui conduira cet obscur Suédois. de Berlin à Londres, de Londres à Berlin, une bonne dizaine de fois. Tout cela durera deux mois, jusqu'au 4 septembre 1939, au lendemain de l'entrée des troupes allemandes en Pologne.

Episode incroyable, qui per-met à Alain Decaux de faire ressortir l'ignorance, la vanité. ment dont peuvent, parfois, faire preuve ceux qui nous gouvernent. On applaudirait volontiers si — et c'est une réserve de taille — Alain Decaux. après avoir dépaint Goering comme une sorte d'homme de bonne volonté, n'avait pensé, qu'en toute demière minute, à rappeler le rôle du maréchal dans le régime nazi.

### ANITA RIND.

\* L'histoire en question : l'homme qui voulait empêcher la guerre -. A 2, jeudi 21 février, 21 h 35 (75 ms).

la presse, secteur dans lequel Hachette a de gros intérêts : 36 % du capital du *Parisien libéré* et de l'Equipe, mais surtout une quarantaine de magazine. De Elle à Télé 7 jours en passant par le Journal du dimanche, la presse Hachette se porte bien, mais elle doit se battre en permanence sur un marché très concurrentiel. De plus, le groupe s'est lancé depuis un an dans une importante diversification internationale. C'est le lancement de Elle aux Etats-Unis en août prochain. l'accord sur les magazines féminins avec l'éditeur italien Rusconi, la longue négociation sur le rachat des éditions Dupuis en Belgique et, très récemment, une prise de participa-tion à 25 % dans *Teleprograma* qui, du hant de ses 900 000 exemplaires, domine la presse magazine espe-gnole. Hachette songe aussi à s'implanter en Grande-Bretagne et en Allemagne, et toute déstabilisation de son marché national risquerait de compromettre ce programme ambitieux.

L'arrivée des télévisions privées ne menace pas que la presse : elle perturbe aussi les équilibres du cinéma. Or c'est dans ce domaine qu'Hachette a effectué sa principale percée audiovisuelle. L'accord avec le producteur canadien Astral Bellevue, celui, récemment rompu, avec la Twentich Century Fox a permis an groupe français d'acquérir rapidement un savoir-faire et de produire ou de distribuer une dizaine de films par an. Il y a quelques jours, Hachette est entré dans le capital de Pathé, qui contrôle ou exploite quelque 330 salles de cinéma. M. Yves Sabouret ne peut douc que s'associer à tous ceux qui redoutent les conséquences d'une baisse de la fréquen tation sur une économie déjà fragile. « Après une période d'expansion mal contrôlée, le cinéma français traverse une période difficile. Aucune industrie ne peut se permetstre d'augmenter ses coûts de 30 % avec un chiffre d'affaires stagnant.

On comprend mieux la prudence de la direction d'Hachette. Un groupe multimédia de cette taille ne se gouverne pas avec des annonces spectaculaires. Toute décision doit gérer les intérêts contradictoires de chaque secteur d'activité. Le débat sur les télévisions privées impose à toutes les entreprises de communication française un choix stratégique rapide. Pour Hachette, le problème est d'autant plus complexe qu'il surmutation. Maison de commerce, à l'origine, le groupe concentre, peu à peu, ses investissements sur la création. Bâti sur l'écrit, il se tourne de plus en plus yers l'image.

Sous la pression des événements, l'évolution risque d'être plus rapide que prévu. . Il faut projeter Hachette vers le vingt-et-unième siècle ., proclame volontiers son président, M. Jean-Luc Lagardère. - En restant fidèle au patrimoine historique », ajoute M. Sabouret. Reste, au-delà des formules, à éviter un grand écart inconfortable.

JEAN-FRANÇOIS LACAN.

### **PUBLICIS ET EUROPE 1 SE REGROUPENT POUR CREER UNE CHAINE NATIONALE**

Coup de théâtre dans le débat sur les télévisions privées : Europe 1 et Publicis annoncent le 20 février la création de TV Publicis-Europe I. Cette société d'études, dont le capital est partagé à 50 % entre les deux groupes, a pour vocation - de définir les conditions de création et d'exploitation d'un système de télévision nationale privée. Derrière l'étude. il s'agit bien d'une candidature ferme. Europe I et Publicis se donnent un mois pour trouver les partenaires régionaux du réseau, notamment auprès de la presse quotidienne régionale, et constituer la future société d'exploitation ouverte à d'autres sociétés du secteur de la communication

Pour M. Maurice Lévy, président-directeur général du Publicis-Conseil, « le gisement inexploité de ressources publicitaires ne permet pas de créer en France cinq chaînes nationales. L'association entre un groupe de communication proche du grand public et des annonceurs, et d'une station de radio qui a su tisser un rapport privilégie avec ses auditeurs, est la meilleure solution pour la télévision privée.

Le conseil de gérance de TV Publicis-Europe 1 est constitué de M. Pierre Barret et M. Jacques Abergel, respectivement président délégué et directeur général d'Europe I, de M. Roger Faraggi. vice-président de Publicis et de M. Maurice Lévy.

## O Ambiance musicale of Orchestre - P.M.R. : prix moyen du repus - J., H. : ouvert jusqu'à... heures DINERS RIVE DROITE

VISHNOLI GASTRONOMIE INDIENNE. La cuisine des Maharadiales à Paris dans un décu 297-56-54 authemique. AGRÉÉ par le MINISTÈRE DU TOURISME INDIEN. P.M.R. 120 F. Salle pour réception, cocktail, mariage. Fermé dimanche et hurdi midi. Angle rue Volney et rue De midi à 22 h 30. Spécialités DANOISES et SCANDINAVES, hors-d'univre danois festival de saumon, MIGNON DE RENNE, CANARD SALÉ. COPENHAGUE 359-20-41 142, Champs-Elysées, 8 F. dim. RELAIS BELLMAN 723-54-42 Jusqu'il 22 lt 30. Cadre élégant et confortable. Saile climatinée. Caissine française traditionnelle LES RAVIOLES DU ROYANS. Sole aux confortes. FILET A L'ESTRAGON. Gâlean du jour Nouvelles spécialités thaflandaises, dans le quartier des Champs-Elysées. Gastronomie chinoise, vietnamienne. P.M.R.: 90 F. CHEZ DIEP 256-23-96 22, rue de Ponthies. 8º F. sam. midi. AUB. DE RIQUEWIHR 770-62-39
12, rue du Fbg-Montmartre, 9 Ts L jrs Déjenners, diners, soupers. De 12 h à 2 h du maria. SPÉCIALITÉS ALSACIENNES, Vin d'Alsace. Sa CARTE DES DESSERTS. Salous de 20 à 80 couverts. BANC D'HUITRES Son étonmant messe à 185 F service compris. Vins de Loire. Décor 1880. Salons de 6 à 50 personnes. Déjeuners, diners, soupers de 19 h 30 à 0 h 15. Parking Drouot. AU PETIT RICHE 770-68-68, 770-86-50 Déjenners, Diners, SOUPERS APRÈS MINUIT. Huitres, Fruits de mer, Crestacés, Rôtisserie, Gibiers, Parking privé assuré par voitagier. OUVERT LE DIMANCHE LE LOUIS XIV 8, bd St-Denis, 10 208-56-56 L'ORÉE DU BOIS T.L.J. -747-92-50 Déj. nouv. formule 130 F+sce. Buffet géant, hors-d'œuvre et desserts à discrét., 10 plats du jour au choix. Cartes. Fruits de mer. Gibiers. Jeu., ven., sam., DINER DANSANT. Orch. Jean Sala. Salon pour séminaires, banquets, réceptions de 10 à 800 personnes. Park. l, allée Longchamp, 16º Porte Maillot PALAIS DU TROCADÉRO 727-05-02 Gastronomie chinoise raffinée et traditionnelle, dans un décor feutré. Cuisine faite par Tous les jours le patron. Air conditionné. Service et livraison à domicile. Plats à empo YVONNE 720-98-15

Vieille cuisine française. Diverses spécialités. Carte, environ 130 F. Fermé vendredi soir et samedi. Ouvert dimanche. DINERS AUX CHANDELLES. 13, rue Bassano. I& Dej., diner j. 22 h 30. SPEC. ESPAGNOLES et FRANÇAISES : zarzuela, gambas EL PICADOR 80, bd des Baugnolles, 17 387-28-87 res tinta. P.M.R. 130 F. Formules à 75 r s.n.c. avec s **RIVE GAUCHE** MENU 170 F (vin. café, s.c.) au déjeuner : le pignon orival (XIV» s.) de l'auxieune chapelle Ste-Blaise, les celliers en voiltes d'arêtes (XIII» s.). Salons 15 à 100 pers. Park. Lagrange. AUBERGE DES DEUX SIGNES F. dim 325-46-56/325-00-46

SOUPERS APRÈS MINUIT

LA TOUR D'ARGENT 6, place de la Bastille - 344-32-19

CHEZ FRANÇOISE 705-49-03 Aérogare des Invalides, 7 F. dina soir et landi

TAN DINH

Cadre élég. et confort. - Tous les jours de 12 h à 1 h 15 mat. Grill., poissons BANC D'HUITRES.

DESSIRIER T.I. 227-82-14
POISSONS, SPECIALITÉS, GRILLADES

CHARLUT, «ROI DES COQUILLAGES»

C'est votre l'ête, anjourd'hui, Madame, ou vous. Monsieur ? Valable toute l'année,

FRANÇOISE vous offre gracieusement, pour commencer votre repas, son foie gras frais maison. Mena à 95 F.s.a.c. Parking privé : face au nº 2, rue Faber.

Restaurant vietnamien. PRIX MARCO POLO 1979. 600 grands crus, dont 160 Pomerol. Service assuré jusqu'à 23 h 15. Parking : Bac-Montalembert.

12. place Clichy - 874-49-64
Accueil jusqu'à 2 h du matin
GOUTEL L'AIR DU LARGE TOUTE L'ANNÉE
BANS CE RESTAURANT VOUE À TOUTES LES
SPÉCIALITÉS DE LA MER. L'UNE DES
MEILLEURES BOUILLABAISSES DE PARIS.

OUVERT JOUR ET NUIT

AU PIED DE COCHON

6, rue Coquillière - 236-11-75 LE FAMEUX RESTAURANT DES HALLES UN MONUMENT PANTAGRUELIQUE DE LA VIE NOCTURNE PARISIENNE HUITRES ET FRUITS DE MER TOUTE L'ANNÉE. LE GRAND CAFE

4, bd des Capucines - 742-75-77 «LE RESTAURANT DE LA MER DE L'OPÉRA» - LA FRANCIEIR DES POSSONS, LA FINESSE DES CUISSONS, MAGNIFIQUE BANC D'HUITRES, ÉPOLSTOLITANT DÉCORSPECTACLE 1902. LA MAISON D'ALSAGE

39. Champs-Elysées - 359-44-24 L'AMBASSADE GASTRONOMIQUE D'ALSACE - VOUS Y DÉGUSTÈREZ DES FRUITS DE MER DE TOUTE PREMIÈRE FRACCIELR, LA BRASSERIE DU TOUT-PARIS.

HEMIÈRE CHAINE : Ha 15 ANTIOPE 1. Sh 45 La Una ches vo th Feddleton Ca gh 30 ha boutefile à l ija Jaurnai. 16.45 A pisine vie. Sens Fare 14 45. La ) Viccente: 15 55, 1 attente francesco. 16. th Neumours. in Sievilsge dam 3 h 25 Minimatrasi p ift 40 Serie in aft, D

an 15 Jeu : Anagrad

Sh 40 Casarisacabo

#h 35 Felikleton - At

Berne und i Pena

Irasime eo code - **E**ti

les connectes à l

3h Journal.

ાં તાં, હેટ ફો

MERE CHAINE:

18 Serie Dalles.
18 Serie Dalles.
18 Serie Pam soo

1 25 Document : Max

production grande con

production of the control of with Maintena Rena

is cose d'amour.

Menting School Elicana Mentin

. WINENE CHAINE:

11 35 Telefilm : Rodes

16 39 16 control 2000 K. But a see femous 9

PER CONTRACTOR

10 Moi. 10.

Marine Control of the Control of the

State Pour pas un 15 Transporter de la constitución de Referencia de la constitución de l

Entre Court (consect

MOSÈME CHAINE

gh 95 Cadence 3-Ring

Entract Law Michie

Auto to inches Because

gh 20 Telefilm : Julion

The state of the series

morre se la coste di marie se la coste di cut l'une -- renenade si

generale in legerale di

Jeurnai.

Res A Charac

gh 15 Journei.

en de roces kaineria

deleta de prium om pièus deletato nel musice une 계속 30 Les , quais de l Bassin d'A. Den Desiries Outre des deux sons ್ರೀಸ್= ಎಂದ ಆರ್ಎ ವರ್ಷ ವಿಕ್ ZA 45 journe!. និក្ខ ទី Etodes a la ur Parise de Prédenc N

inwarent zane, de JEUXIÈME CHAIME là 45 Télévision du U : notedit e7 06 ff WIN 30 ANTIOPE

The Journal of me Nin 10 Jeu L'acadé 2 h 45 Journal. # 30 Feurleton : L Và 45 Aujourd'huit Connected ..... Rimb N 50 Telefilm : PO le ullage du cardon Berre Caracie Cat Wil 40 Maşazine : U

le W. Cara -: 4. Vaje 7 h 45 Recre A 2. hoche La Tratata h 30 C'est ia vie. h 50 Jau : Das chi h 10 O'acce-d. pa 1 15 Emissions ré Nh 40 Le Trestre d Journal, h 35 Feuilleton : 1 Red K. Control avec Derrer and de Katt collaboration de 124 j Pere Mercher meur

fortune ta: -- comera. Não de Personnages si h or M & 35 Alain Decau herme ac voulait l'un des personnage 1939 d'empreher la j Q I CE Histoires co me suger terme, de 2 h 25 Journal.

BOISIÈME CHAIR Télévision + h 55 Dessin anim 6 Les jeux.

h 35 Cinema san Entran présente h 40 Cinéma : 10 file: tri-lenkars de L sela M. Fonteira : S

### LE CARNET DU Monde

### Mercredi 20 février

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1 20 h 45 Série : Dellas.

Clayton tente mais en vain de dissuader sa sœur de com-ploter avec J.-R. Pam accepte l'idée d'un grand mariage avec Mark...

21 h 25 Document : Madeleine.

n 25 Document: Madeleine.

De J.-M. Carzon.

Portrait d'une grande comédienne interprète des grands textes contemporains de Claudel, Beckett, Duras, lonesco. Madeleine Renaud évoque sa vie, sa carrière sur les planches.

22 h 45 Cote d'amour. Présenté par Sidney.

Avec Jo Lemaire, Ettenne Daho, Dépêche mode...

23 h 30 Journal. 23 h 50 C'est à lire.

### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

20 h 35 Téléfilm : Rodéo Girl. Réal: J. Cooper, avec K. Ross, B. Hopkins, C. Clark... Le diff. d'une femme qui ose entrer dans le cercle « macho » du rodéo... Une histoire directement inspirée par la vie et la carrière de Sue Pirtle, grande championne de rodéo. Katharine Rose campe ce rôle.

pionne de rodéo. Katharine Rose campe ce rôle.

22 h 10 Moi... je.
Magazine de B. Bouthier.
Cache-cash avec l'impôt »: éviter le fisc, un sport
national; devenir un ange: faire de sa vie un chefd'œuvre; « Pour pas un rond »: commeni vivre sans
revenu; « Le marathon-man de l'image vidéo »; « Sexe
en prison »: deux fammes témoignent...

2 h 4 E. Leverire. 23 h 15 Journal.

### TROISIÈME CHAINE : FR 3

20 h 35 Cadence 3-Ring parade. Emission de Léla Milcic et Guy Lux. Autour de Gilbert Bécaud.

22 h 30 Tolornes.
22 h 20 Tolornes.
Réal.: A. Charoy.
Un homme se souvient... il y a plus de quarante ans. La rencontre de Juliette, dont la présence le fascine. Au cours d'une promenade sur les bords du Lignon, Juliette lui raconte la légende du berger Céladon. Comme cette

légende, Marcel sera partagé entre deux amours : celui de Juliette et celui de Galaiée.

at suitette et cenu de Galaite.

23 h 20 Espace francophone.

Le magazine du monde d'expression française de Dominique Gallet.

L'importance et la diversité de la francophonie égyptienne utilisée par une grande partie de la bourgeoisie et l'élite intellectuelle depuis deux siècles. Une enquête dans les milieux scientifiques, médicaux, universitaires, littéraires.

Henri Vincenot dans histoires, de trains. O h 5 Prélude à la muit. Apocalypsis rock, de J. Castarédède, interprété par H. Billaut.

### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 5, Dessin animé; 17 h 10, Fraggle rock; 17 h 35, Le club des paces; 17 h 50, Dans les mains du magicien; 17 h 55, Le carnaval de Bâle; 18 h 15, Rocking chair; 18 h 50, Feuilleton: Janique aimée; 19 h 5, Atout PIC; 10 h 15, Informations

### **CANAL PLUS**

20 h 30, Hill street blues; 21 h 15, Soap; 21 h 58, De si gentils petits moastres, film de M. Kalmanowicz; 23 h 15, SLAM; 0 h, Trocadero blen citron, film de M. Schock; 1 h 30, Robin des Bois; 2 h 20, Batman.

FRANCE-CULTURE 20 h 30 Antipodes: Rive gauche, rive noire.
21 h 30 Masique: Puisations. Ville d'Avray, le compositour dans la ville.

22 h 30 Nuits magnétiques : Bruits du monde.

### FRANCE-MUSIQUE

28 h 39 Concert (festival de Schwetzingen 1984) : « La Cenerentofa », opéra-comique de Rossini, par les Chœurs et l'ovchestre de l'Etat de Wurtemberg, dir. G. Ferro, chef des chœurs U. Eistert, sol. R. Blake, J.-W. Wilsing, H. Berger-Tuna, M. Hansman, D. Soffel.

23 h Les sofrées de Erance-Musique : Victor Kalabis, un compositeur tchèque de notre temps.

### Jeudi 21 février

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

11 h 15 ANTIOPE 1.

11 h 45 La Une chez vous. Feuilleton : Capitaine Luckner. 12 h 30 La bouteille à la mer.

13 h Journal.
13 h 45 A pleine vie.
Série : Fame ; 14.45, La maison de TF 1 ; 15.25, Quarté à Vincennes; 15.55, Images d'histoire : La défense aérienne française; 16.30, Croque-vacances; 17.30, La chance aux chansons.

Nounours.

18 h 5 Le village dans les nunges. 18 h 25 Mini-journel pour les jeunes. 18 h 40 Série : Huit, ça suffit.

19 h 15 Jeu: Anagram. . . .

19 h 40 Cocoricocobov. 20 h Journal:

20 h 35 Feuilleton : Au nom de tous les miens. D'après le livre de Martin Gray et Max Gallo. Réal. R. Enrico, avec J. Peaot, M. Meril, H. Hugues... Troisième épisode: Eté 42. Les déportations, par mili ronsiente spissons. Etc 4.c., Les aeportusions, par mil-liers, commencent à Varsovie. La vie dans le ghetto devient de plus en plus terrible. Une époque dramatique de l'histoire, malheureusement racontée de manière très personnalisée et même racoleuse.

21 h 30 Les jeudis de l'information : Infovision. Emission d'A. Denvers, R. Pic, M. Albert et J. Decornoy. Chypre : les deux côsés du check-point ; la Mafia ; le Nigéria victime du choc pétrolier ; les grands voyages

du pape. 22 h 45 Journal. 23 h 5 Etoiles à la une. Emissica de Frédéric Mitterrand. Un brin de conduits, dessin animé de Jean Ruback.

### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

6 h 45 Télévision du matin. 8 h 30 Feuilleton : Une femme saufe.

10 h 30 ANTIOPE. Journal et météo.

12 h 10 Jeu : L'académie des neuf. 12 h 45 Journal.

13 h 30 Feuilleton : Les amours des années 50.

13 h 30 Feuilleton: Les amours des anness 50.
13 h 45 Aujourd'hui la vie.
Comaissez-vous Rimbaud?
14 h 50 Téléfilm: l'Ogre de Barbarie.
Réal. P. Mattenzi, avec A. Pracnal, B. Fresson,
M. Vlady... (Rediff.)
Un village du canton de Genève pendant la deuxième
guerre mondiale. Cathy, une petite fille de dix ans,
observe le monde des adultes.

18 h 40 Magazine : Un temps pour tout.
De M. Cara et A. Valentini, Les mediums;

17 h 45 Röcré A 2. Poochie ; Les Viratatoums ; Latutu et Lireit ; Téléchat.

18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19 h 10 D'accord, pas d'accord (INC). 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le Théâtre de Bouvard. Journal.

20 h 36 Feuilleton: L'amour en héritage.
Réal. K. Connor, swec S. Powers, L. Remick, S. Keach,
Dernier épisode. Kate raconte à Fauve l'histoire de la
collaboration de son père avec les Allemands pendant la
guerre. Merçuès meurt, et Nadine croit que son immense
fortune lui reviendra. Une saga, bien mise en scène, peuplée de personnages stéréosppés.
21 h 36 Alain Decaux: L'histoire en question
L'homme qui vouluit empêcher la guetre, Birger Dahlerus.

terus.
L'un des personnages les plus extraordinaires de son époque. Cet industriel anonyme s'est fixé pour but, en 1939, d'empécher la guerre mandiale.

22 h 45 tilstoires courtes.
Home sweet home, de J.-Y. Carrie : Orage, de M. Plan.

23 h 25 Journal.

### TROISIÈME CHAINE: FR 3

17 h Télévision régionale. Programmes autonomes des douze régions.

19 h 55 Dessin animé : Lucky Luke.

19 h 55 Dessin animé: Lucky Luke.
 20 h 5 Les jeux.
 20 h 36 Cinéma sans visa.
 Emission présentée par Jean Lacouture et Jean-Claude Gaillebaud.

 20 h 40 Cinéma: le Trésor.
 Film sri-lankais de L. James Peries (1970), avec G. Fonseka, M. Fonseka, S. Bohdlawala, F. Perera, M. Guna

ratua (v.o. sous-autes).

Au début du siècle, un propriétaire terrien ruiné épouse, sur la foi d'un vieux livre, une jeune fille marquée de quatre grains de beauté dont l'immolation doit lui permettre de découvrir un trésor. Mise en scèns d'une idée fixe tournant à la folie, intrusion du fantastique dans la réalité. A Ceylan (devenue Sri-Lanka), Lester James Paries a rénové le cinéma. Il a gagné une renommée mondiale dans les festivals.

22 h 30 Témoignages.
Avec H. Berard, réalisateur, M.-C. Raves, M., Climent, iournalistes. C. Amouroux, comédienne.

Journal. 23 h 25 Henri Vincenot dans Histoires de trains. La préparation de la locomotive (nº 9). -22- h -30 Prálude è la nuit. Le spectre de la danse, film de D. Delouche.

### **CANAL PLUS**

7 h, 7/9 Michel Denisot; 9 h, la Bossan 2, film de Claude Pinotean; 11 h, Je sais un crimisel, film de B. Berkeley; 12 h 36, Cabou Cadin (Benji); 13 h 5, Jeu; 13 h 36, Rue Carnot (et à 18 h 45); 14 h, Reporters, film de R. Depardon; 15 h 35, le Bal, film d'Ettore Scola; 17 h 25, Cabou cadin (Mush, Mister T); 18 h 4, SLAM; 19 h 15, Tous en scène; 29 h 5, Top 50; 20 h 30, Une languaste ampetit défenser, film de C. Capitani; 22 h, Napoléon, film de Sacha Guirry; 1 h, SLAM; 1 h 48, Barbe d'or et les pirates, film de M. Damelo film de M. Damski.

### FRANCE-CULTURE

FRANCE-CULTURE

1 h, Les moits de France-Culture; 7 h, Le goût du jour; 8 h 15, Les enjeux internationaux; 8 h 30, Les chemins de la commaissance: le riz, ce fils de l'eau (et à 10 h 50 : les l'ades florissantes); 9 h 5, Les Matinées : une vie, une curre : Georges Bataille; 10 h 30, Manique : Miroira; 11 h 30, Répétez, dit le maître : Enseigner l'histoire aujourd'hui; 11 h 30, Femilleton : « Tristan et lieux » ; 12 h, Pamorana : Entretien avec Claude Manriac; 13 h 46, Peintres et atellers : Atelier de Chantavel; 14 h, Un livre, des voix : « Il te fandra quitter Florence », de Roger Grenier; 14 h 30, La RTBF présente : Il n'y a plus de bonnes réponses, il y a parfois de bonnes questions : Octave Mannoni; 15 h, Agora : Vieira da Silva et Arpada Szenes; 15 h 30, Manicomania: l'inconditionnel, le drôle et le méchant; 17 h, Le pays d'icl, en direct du Havre et de Dioppe; 18 h, Subjectif : Agora; à 18 h 35, Tire ta langue; à 19 h 15, Rétro ; à 19 h 25, Jazz à l'ancienne; 19 h 30, Les progrès de la Mologie et de la médechne : l'Assistance publique et les hôpitant de Paris; 20 h, Manique, mode d'auaploi : A. Von Zenlinsky et A. Berg.

20 h 30 Ferreira de Castro : écrivain de la réalité portugaise.

gaite.
21 h 30 Manique, Vocalyse : Opéra 85.
22 h 30 Naits magnétiques : Reportages, l'adleu à la goutte

### FRANCE-MUSIQUE

2 h, Les maits de France-Musique ; 7 h 10; L'imprévu : magazine d'actualité musicale ; 9 h 8, L'oreille en coli-maçon ; 9 h 20, Le matin des musiciens : Heury Prunières et magazine i 9 h 20. Le matin des municiems : Henry Prunières et la Revue musicale » — Constats et témoignages autour de la musique contemporaine, le compositeur et son auditeur dans le fond sonore : cenvres de Schaeffer, Martinu, Varèse, Kennkis, Françaix, Ligeti ; 12 h 5, Le temps du jazz : Feuilleton « Jazz , swing et accordéon » ; 12 h 30, Concert : ceuvres de Mozart, Bizet, Offenbach, Verdi, par Jules Bastin, basse. Edith Venesco, soprano, Serge Zapolsky, piano ; 14 h 2, Repères contemporains : Patrice Mestral ; 15 h, Les après bailé de France-Musique : Hommage à Jascha Heifetz : ceuvres de Bloch, Razsa, Ravel ; à 16 h, Le p'iti opéra : « Mozart » de Hahn ; 18 h 2, Côté jardin ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hai : Le bloo-notes ; 19 h 15, Rosace. Magazine de la guitare ; 29 h 4, Avant-concert.
28 h 30 Concert (en direct du Théfitre des Champs-Elysées à Paris) : « Symphonie n° 3 en ré mineur » de Mahler par l'Orchette national de France, les Cheurs et la maîtrise de Radio France, dir. V. Neumann sol. B. Finnila, mezzo.

mis, mezzo.

22 h 48 Les solrées de France-Musique : les entretiens de Francis Poulenc avec Claude Rostand — son admiration: pour Colette, sa conception de la peinture française.

23 h 85 Portrait d'Alexandre Taesman.

### TRIBUNES ET DEBATS

### MERCREDI 20 FÉVRIER

PR. Jacques Chirac, maire de Paris, président du RPR, est invité à l'émission « Face au public », sur France-Inter, à 19 h 20.

 Ainin et Danièle BOUVAREL, avec Lucie et Mathilde, ont la joie d'annoncer la naissance de Alice, le 9 février 1985.

Naissances

Le Moulin d'Hermelange, 57790 Lorquin.

sième et quatrième petits-enfants

Michel et Marie-Claude HURTIG sone heureux d'annoncer la naissance, le 13 février 1985 à Paris, de leurs troi-

Nadia et Raphaël.

enfants de Béatrice JOUIN et d'Alain HUPTIG.

- M. et M-Jules TEBOUL

Sarah, le 8 février 1985 à Paris.

Décès

- Ses enfants, M. et M= Paul Cimon, M. et M= Camille Cimon, Ses petits-enfants, Le docteur Catherine Cimon, Claude, Philippe, Françoise, Isabelle

ont la douleur de faire part du décès de M<sup>m</sup> venve Casimir CIMON, née Marcelle Elbaz,

à l'âge de quatre-vingt-huit ans.

Ses obsèques ont eu lieu à Nice dans la plus stricte intimité familiale. Cet avis tient lieu de faire-part.

19, me Michel-Ange, 06100 Nice.

- Les amis du Ciné-club d'Aixont le regret d'annoncer le décès de

Millie EHRLICH,

en évoquant la mémoire de son mari, Kurt EHRLICH, mort en 1978, ancien avocat à Berlin,

ancien avocat a beam,
réfugié à Aix,
puis, de 1947 à 1972,
devenu l'incomparable artisan
a développement du Ciné-club d'Aix
et de sa bibliothèque.

M= Gabrielle Lacour,

Les enfants, petus-enfants et arrièrepetits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Engène JACQUE.

survene le 14 février 1985, au Piessis-

Les obsèques et l'inhumation out eu lien dans l'intimité familiale.

### Halte au Vol

1 secure à 5 points

PICARD + d'autres marques Matériel GARANTI 5 ANS 1 blindage acier 15/10 4 goujons d'acier anti-dégondage + 3 cornières anti-pince à l'extérieur sur le pourtour de la porte OFFRE EXCEPTIONNELLE 3 350 Find

Pose et dépl. comp. PARIS-BANLIEUE Sté S.P.P. 11, rue Minard 92130 issy lee Moulineaux **554.58.08** <del>5</del>54.41.95 FACILITES DE PAIEMENT



 M. Pierre Lallemand,
Valdo, Viviane et Mathieu,
M. le professeur Pierre Granjon M—, Se femille et ses emis,

Mireille LALLEMAND, leur épouse, mère et fille, survenn à Paris, le 18 février 1985.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 22 février, à 16 h 30, à la co*mmunanté protestant.* Ch**lien**ay-Malabry.

Ni fleurs ni couronnés.

- Mª Edouard Lambertraunschweig, M. et M∝ Jean-Michel Calliès, sa fille, son gendre, Et ses petites-filles, M= Guillaume Attal,

sa sour, Toute la famille et ses amis, cat la douleur de faire part du décès de

M. Edouard LAMBERT. survenu, le 17 février, à l'âge de soixante et onze ans.

L'incinération aura lieu le jeudi 21 février, à 11 h 15, au cimetière de Montoie à Lausanne.

Valmont 20, 1010 Lausanne. 31 avenue Le Nôtre.

- Henrictte Nambot, son épouse, Les familles Nambot-Sibille, moncent que

André NAMBOT a été enseveli à Saint-Véran (Hau Alpes), le 12 l'évrier 1985.

6, rue de Spesbourg, 67800 Hoenheim.

- On nous prie d'annoncer le décès

M Elette SAUVAJOL,

survena à Paris, le 11 février 1985, dans

De la part de M. et M= Chaude Sauvajol, ses fils et belle-fille, Christine, Caroline et Nicolas

Sanvajol,
De leurs cafants et petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 9 mars, à 11 heures, en l'église réformée de France de Marsillargues et sera suivie du dépôt de ses cendres au cimetière de Marsillargues (34590).

47, rue du Général-Sarrail.

### Remerciements

- Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages de sympa-thie reçus lors du décès de

Rosy ROULEAU.

sa famille prie de considérer ces remer comme une réponse individua

Communications diverses

- Claude Perrin signera son livre Penser l'art de Léon Zuck, éditions l'Age d'homme, à la galerie Protée, 38, rue de Seine, tél. : 325-21-95, le ven-dredi 22 février, à 17 heures.

## **ECHECS**

rațion soviétique d'échecs avait de-

A l'agence Associated Press, tou-

jours mardi, Karpov a déclaré :

Ma demande de reprendre le match sera la meilleure façon de

Temps), principal journal d'infor-mations de la télévision soviétique,

où il a annoncé l'envoi de sa lettre à

M. Campomanes. Il à aussi déclaré

que « la décision du président de la FIDE était tout à fait inhabituelle » et qu'elle a donné lieu « à toutes

Invité à répondre au champion du

monde, Kasparov a déclaré, par télé-

phone, mercredi matin, à l'agence Associated Press: « A mon avis,

M. Karpov aurait dû dire qu'il vou-lait jouer pendant le match et non

après. C'est absurde. Il sait très

bien que M. Campomanes ne revien-

dra jamais sur sa décision. Il veut

simplement sauver sa réputation. »

sortes de fausses interprétations ».

mandé une suspension (1). »

### DANS UNE LETTRE AU PRÉSIDENT DE LA FIDE

### Karpov demande à M. Campomanes de faire reprendre le match immédiatement

Rebondissement dans l'affaire de tout le monde était fatigué, la Fédél'annulation du championnat du monde d'échecs, décision prise, le yendredi 15 février, par M. Campo-manes, président de la Fédération intenationale des échecs (FIDE).

Mardi dans l'après-midi. le cham-Mardi dans l'apres-midi, le cham-pion du monde Anatoli Karpov s'est prouver que je n'étais pas totale-ment épuisé physiquement et nerrendu personnellemeent au bureau ence Reuter à Moscou pour communiquer le texte d'une lettre qu'il a adressée à M. Campomanes, dans l'émission « Vremia » (le hui demandant de « donner son accord pour la reprise immédiate du match -. Dans sa lettre, rédigée en anglais, Karpov écrit : « Je suis sur que des millions d'amateurs ne sont pas satisfaits du fait que la compétition n'alt pas été achevée, Moimême et le challenger désirons-continuer le match selon le règle-ment actuellement en vigueur. Je suis profondément convaincu que la situation présente a causé du tort . aux échecs, sans parler de ma répu-tation sportive et publique considé-

rée comme irréprochable. » Mettant en cause Kasparov, le champion du monde ajoute : « Malheureusement certaines déclarations du challenger ont conduit à

Auparavant, Karpov avait déclaré à l'agence Reuter : « Je veux reprendre au plus vite le match pour que nui ne puisse prétendre que j'ai eu le temps de récupérer. . Evoquant la décision de M. Campomanes, il a ajouté : « Je n'en al eu connaissance que dix minutes avant qu'elle me soit annoncée. J'étais dans ma voiture. C'est encore heureux que j'y dispose d'un téléphone. Cela a été un choc. Personne n'avait proposé d'annuler le match. Une seule re-

quête avait-été formulée : puisque

### (1) Karpov confirme la révélation faite, le lundi 18 février, par M. Giigoric, arbitre principal du match. Mais M. Giigoric parle d'annulation et non de « suspension ». 89 FM à Paris

du lundi au vendredi à 12 h 55

Philippe Boucher

### GALERIE DE CHARTRES

**VENTES A CHARTRES** 

**DIMANCHE 24 FEVRIER A 14 HEURES** Ensemble d'armures, éléments d'armures et d'armes de style et d'époque, tablesux, objets d'art, mobilier de style et d'époque en marquetarie et bois naturel, tapisserie fin XVP « ARISTOLOCHE » beau piano Steinway 1/4 de queue n° 244278 à décor de rocalle.

Mª LELIEVRE et 1. BAHLY-POMMERY, Com. pris ass. 1 bis, pl. du Gal-de-Gaulle.
28000 Chartres (37) 38-04-33. Experts : Armes : M. BOUCHÉ — (1) 298-49-79.

blier : (1) 504-40-24. Expo. vend 22 — 15-17 h, sem. 23 — 10-12 h 15-17 h, dim 24-10 h 30/12 h

### **VENTES A VERSAILLES**

### **200 TABLEAUX MODERNES**

per Allonga, Anglade, Aujane, Baboulene, Balande, de Belay, Boyer, Brayer, Chazaly, Glément Servesu, Corbellini, Cosson, Cottavez, Delpy H.J., Dersin, Desnoyer, Dignimont, Dumont, Dyf, Eberl, Frenbaro, Frank Boggs, Frank Will, Gell, de Gallard, Garat, Genia, Geris, Gen Paul, Giliglion Green, Gromaire-Hambourg, Jansen, Kvepil, Leger, Larskoy, Latapie, Launols, Lavel, L.P. Lavoine, Labourg, Lefranc, Legueult, Leverd, Loir, Lorjou, Luca, Lucat, Maclet, Melitol, Malet, Morisot, Mulhern, Nelliot, Neuquelmen, Noquet, O'Brady, Oxtmann, Pailes, Prikling, Quizer, Recoff, Render, Renoir, Rob. Robust, K.X. Roussel, Schneider, Sobire, Souverbie, Spiro, Van Der Steen, Survege, Tella, Terlikowski, Toffoli, Tran Long, Venerd, Veyrassat, Vivancos, Zeller etc... Sept pointures per Gran-Max, cinq hulles per E.A. Paul

DIMANCHE 24 FEVRIER 1985 à 14 HEURES A VERSAILLES - 5, rue Rameau M° Georges BLACHE Commisseire-priseur — Tél. ; (3) 950-55-08 Expo : les vend 22 et sam. 23 février de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SECTION OF SECTION **T** 

ES TÉLÉVISIONS PRIN nce d'Hachette De in a <del>₹14,27</del>...

ب العرابي<del>ة.</del> --F (Life) ida. €£20 . £ 7 b We see ೆಕಣ್ಯ ಕನ್ನ As de .......... 1.44 Constant Charmy. Section of Grands

44.00

5 J. 2 7 2 an A smagne of half the Size Sec The second second 74.5 The state of the s T- 2::: N 75-18 72 48 2 78. (**7**4: - − − A . . . Service 2000 as 4000 A 12 00 35 that each and the contract of the contract of the A 3: Section of parent fact. \$2.70 STORE THE WAY K/ . . . . And I make the Marie of the second # \* \* \* · Services of the services 

May 2

\* \* \*

1 Tel. 1

- Company of the second of

the table respective

A TO THE PARTY OF

-- 1 1 1- 1- 2: 2: 2: 2: 2: 2: 1 Table of the few finishing

And will be milety

and the first time to be

14 17 14 17 17 11 11 11 11 11 11 11

The state of the second

the way was to will always.

A contract to the period of the

in all in entre carbinable

to a policit our manife

ಆರಂಭ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿತ ಶಿವ್ರಾವಾಣ

And the work of the same

Territoria de grande productiva

gen in Gersensta

Service and service and

No. 10 to 1985 to the second

STORY OF THE STATE OF THE STATE

to the control of the second section (SEE

The same of the same of the same of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1. 使 1. 增生 1. 数 经规则基础

The second secon

Carl M. Sixta B

appear in the company of the

TEAM SERVICE THE

PLEUCS FI EMAT

THE CHANE WITH

Contract to the second second

SECTION OF THE PROPERTY.

SE RECEOUPET

POUR CREEK

graduation that make

is a depution年章

The second of th

itt. 1777 und demange

Ge II -- 12 marin 19 1922 \$2. A For an order a group; A .... , 4 ...Sr. 47 4 As a serie to the series 17 5 Z. Page 1 107 H \* \*\*\* germ all tratts armatig and the first threats and

海哈 

100 The second of th -State and white the state of Service Ball water of the service between the \* \* it. **43.9** Section 1975 Control of the control The state of the s CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR A-2 

## **EDUCATION**

### EN VISITE A L'UNIVERSITÉ DE COMPIÈGNE

### M. Chevènement, chantre de la technologie avancée

De notre envoyé spécial

hall une cabine de grue voisine avec des éponges multicolores. Plus loin, un terminal écran graphique fait scintiller des courbes. C'est jour de fête à l'université de technologie de Compiègne (UTC), ou plutôt jour de consécration. Mardi 19 février. la ministre de l'éducation nationale, M. Jean-Pierre Chevenement, parcourt les bâtiments du centre de recherche de Royallieu, à ques kilomètres de Compiègne. Une sorte de revanche pour le président de cette université expérimentale, créée il y a dix ans et jamais inaugurée. Une recompense pour M. Guy Danielou qui, depuis cette date, se bat, avec les enseignants chercheurs de son établissement, pour former des ingénieurs et surtout pour tisser des liens étroits avec le monde industriel.

Compiègne. - Dans le vaste

Longuement, M. Jean-Pierre ment a écouté les explications des spécialistes sur les « actionneurs à deux degrés » ou sur les moteurs asynchrones. Il a regardé les études et recherches de nouvelles formes d'éponges, il électriques à pilotage électronique ». « C'est une idée américaine reprise et améliorée avec l'aide de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche ». explique le professeur de génie biologique en montrant une maquette de pancréas artificiel. Intéressé, le ministre soupèse

de fonctionnement. L'ancien ministre de la recherche est à l'aise. Mais, très vite, ses nouvelles fonctions réapparaissent, et il se tourne vers quelques étudiants présents. « Vous n'avez pas de problèmes d'embauche? » Les jeunes sourient et assurent que leur diplome est e très bien reconnu ». Le ministre salue un étudiant chinois et interroge une jeune Indienne en sari pour avoir si sa spécialité est développée dans son pays. Universitaires, industriels, per

sonnalités des milieux économi-

ques et élus se pressent autour de M. Chevènement. Trois heures durant, le ministre questionne, écoute, enregistre les remarques des uns et des autres. Il félicite les « pionniers » de l'UTC en relation avec deux mille entreprises de toutes tailles. Votre établissement joue un rôle d'avant-garde dans le domaine de la recherche technologique vers, pour et avec l'industrie », dit-il, avant de remarquer que, si des industriels. « qui ne sont pas a priori des phithropes », ont passé pour plus de 25 millions de contrats avec l'établissement, cela prouve que le travail des laboratoires est

Mardi 19 février, Jules Ferry paraissait un peu oublié. A Compiègne, la République était réso-

SERGE BOLLOCH.

Suède (70 %). Dans les pays qui ne Les réussites au baccalauréat. dépassent pas 40 % de réussite - 28 % des jeunes Français en âge de passer le baccalauréat le réussisobserve le ministère de l'éducation sent et peuvent accéder à l'enseignenationale, les études secondaires ment supérieur. Cette proportion est sont sanctionnées par un diplôme comparable à celle observée dans la proche du baccalauréat, tandis plupart des pays européens pour les qu'ailleurs l'examen atteste surtout de l'accomplissement du cycle et il examens équivalents (27 % en Grande-Bretagne, 22 % en RFA. ne donne pas accès automatique-24,1 % en Espagne, 38,5 % en Itament à l'enseignement supérieur. En outre, les statistiques anglaises et lie), mais bien inférieure aux chiffres relevés aux Etats-Unis (73.6 %), au Japon (87 %) et en allemandes extuent l'enseigneme technique ou professionnel.

### INFORMATIONS « SERVICES »

MÉTÉOROLOGIE SITUATION LE 20-02-85 A O h G.M.T.

Evolution probable du temps en France entre le mercredi 20 février à 0 beure et le jeudi 21 février à 24 beures.

Les hautes pressions centrées sur l'Allemagne dirigent tonjours sur le pays un flux d'est froid et sec.

Jendi, le temps froid, sec et ensoleillé prédominera des le matin sur la plupart

des régions, mais des mages bas mati-naux sont observés sur le Languedoc et

le Roussillon.

Les gelées, généralisées, n'épargneront que très localement les côtes méditerranéemnes; les températures miniinales sous abri seront souvent
inférieures à - 10 degrés sur les régions
de l'Est, du Centre et du Nord-Est, comprises entre - 5 degrés et - 10 degrés
de la Bretagne et de la Normandie à
l'Aquitaine et au Massif Central, légèrement négatives près des côtes atlantiques.

Les températures maximales seront comprises entre - 4 degrés et 0 degré sur le Nord-Est, 1 degré et 5 degrés du Nord-Ouest aux Alpes et aux Pyrénées, 6 degrés et 10 degrés près des côtes atlantiques au sui de Nantes, et près de Méditerennée

La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, le mer-credi 20 février, à 7 heures, de 1037,3 millibars, soit 778 millimètres

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au coars de la journée du 19 février ; le second, le

de la journée du 19 février ; le second, le minimum de la nuit du 19 au 20 février) : Ajaccio, 13 et 2 degrés; Biarritz, 9 et -1; Bordeaux, 7 et -5; Bourges, 1 et -8; Brest, 7 et -2; Caen, 4 et -7; Cherbourg, 2 et -3; Clermont-Ferrand, -21 et -12; Dijoa, -1 et -9; Grenoble-St-M.-H., -1 et -4; Grenoble-St-Geoira, -3 et -8;



PRÉVISIONS POUR LE<sup>21</sup>-0285 DÉBUT DE MATINÉE

PRÉVISIONS POUR LE 21 FÉVRIER 1985 A 0 HEURE (GMT)



Lille, 1 et -8; Lyon, -3 et -9; Marseille-Marignane, 4 et -3; Nancy, 0 et -12; Nantes, 3 et -4; Nice-Côte d'Azus, 9 et 2; Paris-Montsouris, 2 et -6; Paris-Oriy, 2 et -8; Pau, 10 et -3; Perpignan, 9 et -1; Rennes, 3 et -9; Strasbourg, -3 et -13; Tours, -1 et -10; Toulouse, 9 et -4; Pointeà-Pitre, 28 et 21.

Températures relevées à l'étranger : Alger, 17 et 6; Amsterdam, 1 et -6; Athènes, 7 et 2; Berlin, -2 et -11; Bonn, 0 et -16; Bruxelles, 0 et -8; Le Caire, 27 et 15; îles Camaries, 20 et 13;

Copenhague, -3 et -15; Dakar, 22 et 18; Djerba, 17 et 12; Genève, 7 et -11; Istanbul, -3 et -9; Jérusalem, 18 et 9; Istanbul, -3 et -30; Jérusalem, 18 et 9; Lisbonne, 16 et 11; Londres, 4 et -2; Luxembourg, -2 et -11; Madrid, 14 et 4; Montréal, 0 et -10; Moscou, -12 et -16; Nairobi, 25 et 16; New-York, 9 et 0; Palma-de-Majorque, 12 et 4; Rio-de-Janeiro, 34 et 26; Rome, 10 et -2; Stockholm, -12 et -26; Tozzar, 20 et 12; Tunis, 18 et 9.

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

à 18 h 30, du 23 février au 30 mars

sur le thème « Passion du Christ et

souffrance des hommes » :

23 février, - Le scandale de la souf-

france »; par le pasteur Daniel Atger; 2 mars, « Le mal dont souf-

fre l'innocent », par le pasteur Marc

Rezelman, aumônier des prisons;

16 mars, « La parole humiliée »

par le professeur Jacques Chopi-neau, de Bruxelles; 23 mars, • Le

silence de Dieu », par le même;

30 mars, - Supprimer ou surmonter

la souffrance -, par le pasteur Phi-

L'Eglise évangélique luthérienne

de France, entin, propose un carême

œcuménique sur le thème - Chantez

au Seigneur un chant nouveau -, en l'église des Billettes, 24, rue des

Archives, 75004 Paris, avec les pas-

teurs Edouard Kiener, Jacques-Noël

Peres, Jacques Fischer et Gérard Reynaud (évangéliques luthériens).

lippe Soullier.

Viot (luthérien).

. Hernie. II. - VI. Eon. -VII. Renvoi. - VIII. Poudre. Ut. -IX. ERs. Mitre. - X. Un. Dégels. -Verticalement

Corne. - 3. Răpure. Us. - 4. Oppenord. Dn. - 5. FPA. Inermes. 6. Lègue, Neige. - 7. Eléc. PV. Ter. - 8. El. Li. Ourle. - 9. Satellites. **GUY BROUTY.** 

Sont parus au Journal officiel du mercredi 20 Jévrier 1985 :

- l'emprumt d'Etat Février 1985.
- · Relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur.

« MAIS » NON! - L'Union des étudiants juifs de France, pour lutter contre l'intolérance et la xénopho bie, organise le 21 février à 20 h 30 au Palais de la Mutualité, un grand meeting sur le thème « Je ne suis pas raciste, mais... Il n'y a pas de mais!». De nombreuses personnalités du monde politique artistique ou sportif manifesteront à cette occasion leur soutien, entre autres MM. Bemard Pons, Dominique Baudis, Olivier Stirn, Michel

## SPORTS

### **FOOTBALL**

### La lecon bordelaise

Dixième du championnat de France de football après ses quatre dernières défaites consécutives, le Paris-Saint-Germain misait beaucoup sur la venue des Girondins de Bordeaux, mardi 19 février, au Parc des princes pour se forger un nouveau moral de gagneur et reconquerir le public de la capital. Cet espoir aura duré un peu plus d'un quart d'heure, après le premier but de Toko (dix-kuitième minute). Supérieurement organisés, les Bordelais se sont ensuite assuré, grâce à deux buts de Bernard Lacombe (trente-ciaquième minute) et de Jean Tigana (soixantecinquième minute), une sixième victoire consécutive, qui leur permet de compter cisq points d'avance, au classement, sur le Football club de

- Francis Borelli, le président du Paris-Saint-Germain, n'aurait-il plus la baraka? Après sept années de réussite, couronnées par les deux victoires en Coupe de France, voilà qu'il doit saire l'apprentissage de l'échec. Même son - baratin -, pourtant célèbre dans le milieux du football, n'a plus d'effet!

Le président du Paris-Saint- Germain n'avait pas résisté à l'envie de faire une bonne affaire en proposant une retransmission télévisée. . Normalement, nous ne devrions pas dépasser dix-huit mille spectateurs, mais si vous acceptez la télévision, je vous garantis que votre part sur la recette (6 francs par billet pour le club visiteur) sera au moins égale à vingt-cinq mille entrées. disait-il, en substance, aux Bordelais. Premier refus de ces derniers, qui exigent aussi leur part sur l'indemnité proposée par TF 1.

Les Parisiens proposent alors 100 000 francs. Hésitations de Claude Bez, le président des Girondins. Pour tenter de lui - forcer la main .. le Paris-Saint-Germain annonce, la veille du match, que la retransmission aura lieu. C'est mal connaître le président bordelais, plus soucieux des intérêts de son club et de son indépendance que de sa popularité auprès des amateurs de football. Surtout, il apprend alors que l'indemnité de TF i s'élève en fait à 400 000 francs, sans compter les recettes publicitaires supplémentaires. Dès lors, Claude Bez refuse de continuer les discussions et s'oppose à la retransmission. Francis Borelli a trouvé son maître et perdu quelques centaines de milliers de

Une température sibérienne. venant s'ajouter à l'annonce prematurée de la retransmission dans les

quotidiens du matin, moins de trente mille spectateurs se sont déplacés pour voir la meilleure équipe française du moment. Une misère pour le club de la capitale qui comptait beaucoup sur ce match pour recon-quérir son public.

### Cent mille spectateurs perdus

Avant de recevoir Bordeaux, le PSG avait, en effet, accueilli, en onze matches au Parc des Princes. 193 108 spectateurs soit... 100 000 de moins que la saison dernière (293 354) pour le même nombre de rencontres. Un manque à gagner comparable ayant été enregistré en Coupe d'Europe (46 000 specta-teurs en deux matches contre 72 000 en 1983-1984 et 129 000 en 1982-1983), la situation financière du club est devenue préoccupante avec un déficit qui pourrait avoisiner les 5 millions de francs en fin de cham-

Le Paris-Saint-Germain paie ainsi très cher des erreurs de recrutement qui ont peu à peu entraîné une dégradation du climat au sein de l'équipe. Mais, au-delà de ces erreurs, c'est la politique générale du club qui est sans doute à revoir. Le PSG n'a-t-il pas manqué d'ambition en refusant d'investir une partie de ses bénéfices européens (16 millions de francs en 1982-1983) dans le recrutement de joueurs vedettes ? Quitte à perdre une partie de ses prerogatives. Francis Borelli ne devrait-il pas s'entourer, enfin, de fortes personnalités, notamment dans le secteur technique? La réussite bordelaise à partir d'une politique de vedettes pourrait lui servir de lecon.

GÉRARD ALBOUY.

### **AUTOMOBILISME**

### LE GRAND PRIX DE MONACO **AURA PROBABLEMENT LIEU**

Le grand de prix de Monaco de formule I aura probablement lieu le 19 mai prochain, et l'Automobileclub de Monaco (ACM) ne sera sans doute pas exclu de la Fédération internationale automobile (FIA). M. Michel Boeri, président de l'ACM, a, en effet, répondu favorablement, mardi 19 février, aux exigences de la FIA qui menaçait d'exclure l'association monégasque à dater du 2 mars si elle refusait :

- de reconnaître la propriété de la FIA sur les droits de télévision du grand prix negociés jusqu'ici par l'ACM avec la chaîne américaine ABC;

- d'annuler toutes les procédures engagées contre la FIA ou ses diri-

- de rembourser les frais (environ 700 000 (rancs) assumés par la FIA pour sa défense dans les procédures engagées.

Si ces trois conditions sont remplies le 2 mars, l'annonce officielle du grand prix pourra être faite.

■ BASKET-BALL : Coupe d'Europe. - Villeurbanne a pré-servé ses chances de qualification pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en s'inclinant de 6 points (84-78), le 19 février à Kaunas (URSS). Le match retour de cette demi-finale aura lieu le 26.

 HANDBALL: championnal du monde. - Pour son premier match dans le championnat du monde B. organisé en Norvège, la France a battu le Congo 34 à 16, le 19 février à Bergen.

TENNIS: tournoi de La Ouinta (Californie). - Henri Leconte s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de La Quinta, doité de 210 000 dollars, en battant le Suisse Heinz Gunthardt 6-1. 6-4. Au deuxième tour, Tarik Benhabilès a provoqué une surprise en éliminant l'Américain Johan Kiek (tête de série numéro 4) 6-1, 7-5. En revanche, Thierry Tulasne a été battu par le Néo-Zélandais Russell Simpson 6-7, 7-6, 6-1.

### **RELIGION-**

### Le carême : prière et partage

En France, les manifestations organisées à l'occasion du carême sont nombreuses. Voici les principales: c'est le Père Jean-Yves Calvez, un jésuite de cinquante-huit ans, aucien assistant du Père Arrupe à Rome de 1971 à 1983, qui prononcera les traditionnelles conférences de carême à Notre-Dame de Paris. Ayant pour thème . Droits de l'homme, justice, Evangile . ces conférences auront lieu le dimanche à 16 h 30, du 24 février au 31 mars et seront retransmises en direct sur France-Culture (1). De son côté, le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, célébrera des messes retransmises sur France-Culture les dimanches de carême, à 10 heures, dans six églises différentes de Paris (2).

«Le jour du Seigneur», émission ctholique du dimanche matin, sur TF 1, propose un programme de carême très riche du 24 sévrier au 7 avril, articulé autour de trois axes :une parole (la prédication sera assurée par le Père Joseph Thomas, jésuite, sur le thème - La nouveauté du Christ »); un très beau film de Michel Farin les Deux témoins. avec Jacques Dufilho et Micheline Uzan, qui est un dialogue dans la cathédrale de Chartres entre un vieux guide catholique et une journaliste juive, dissusé en quatre épisodes les 3, 10, 17 et 24 mars; et une communauté (pour la première fois, les cinq messes télévisées de carême seront célébrées dans la même ville : à Etampes, Essonne). Le carême débutera au « Jour du seigneur par une émission prépa-rée par le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) (3), sur le thème : « En linir avec la fairn ? •

La fraternité monastique de Jérusalem (30, rue Geoffroy-l'Asnier, 75004 Paris) propose un « Carème carmelitain - en l'église Saint-Gervais, avec une série de confé rences, chaque mardi de carême à 18 heures, sur le prophète Elie, sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix, le bienheureux Laurent de la Résurrection, sainte Thérèse de Lisieux et la bienheureuse Elisabeth de la Trinité. Signalons enfin, côté catholique, la célébration annuelle, par les habitants de Ménilmontant, de la Passion, les vendredis, samedis et dimanches de mars (4),

Chez les protestants, les conférences de carême seront retransmises sur France-Culture le samedi

### le Père Jacques Fournier (catholique), le pasteur Daniel Atger (réformé), le Père Elie Melia (orthodoxe) et le pasteur Michel

(1) Les six conférences sont publiées par Bayard-Presse, 5, rue Bayard, 75393 Paris. Cedex 08, et en cassette par les Editions Radio Notre-Dame, 8, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris. (2) 24 février : Saint-Jean de Mont

martre (184); 3 mars : Saint-Louis d'Antin (94); 10 mars : Abbaye Sainte Marie de la Source (16°); 17 mars Saint-Séverin (6-); 24 mars : chapelle de la Médaille miraculeuse (7.); 31 mars : Notre-Dame de Paris. (3) Comité catholique contre la faim

et pour le développement, 4, rue Jean-Lantier, 75001 Paris, CCP 182474 Y

(4) La Passion 3 Ménilmontant, 15, rue du Retrait, 75020 Paris. Tél. : location 366-60-69 (de 16 h à 18 h).

### MOTS CROISÉS-PROBLÈME Nº 3907

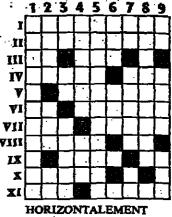

quand les autres sont à sec. nité. Agitait le Roland furieux. -IV. Lieux d'attente fictifs. Chef d'établissement. - V. Qui penche des deux côtés à la fois. - VI. Excellence britannique. Ce que pent récolter celui qui cultive le navet. -VII. Portera ses bottes quelque part. Air soufflant aur l'Hélicon. VIII. Celui de ma tante peut être mon frère. Personnel. - IX. Est de passage à Passy. Préposition, -K. Imiter le héros d'un roman d'Eugène Sue. - XI. Ses combats sont sans gloire. On gagne toujours à

### VERTICALEMENT

1. Pour lui, l'affaire est le plus souvent dans le sac. - 2. Le nec plus ultra des beatniks. Eternelle victime des mufles. Oblige de pudiques filles de la campagne à lever la jambe. - 3. Potin de « tapin ». Note. Se laisse monrir de faim pour garder de quoi vivre. - 4. Important quand il est gros. Temps. — 5. Premier mets. — 6. Qui a beaucoup plus de souvenirs que de perspectives. Chiffonné. — 7. Négation. Faux pas. sauf quand il est grand. Fâcheux contretemps. —
8. Qui a subi une importante perte de poids après avoir été déchargée. —
9. Préposition. Dieux nordiques. Sujet de culture des infatués.

### Solution du problème n° 3906 Horizontalement

I. Girofiées. - II. A capella. -III. Nappage. - IV. Drue. Učić. -

### JOURNAL OFFICIEL—

### **DES DÉCRETS**

• Relatif à l'exécution des opérations financières françaises en Inde.

· Relatif à l'émission de

UN ARRÊTÉ • Portant approbation du transfert du siège social de la Société nationale de programme de télévision France Région 3.

### BREF-

### MEETING

Hidalgo, Gerard Depardieu, etc.

### = (Publicité) = UNITÉS DE PÉDAGOGIE ACTIVE SARI

Enseignement, laïcité et valeurs morales : Apport de l'enseignement privé hors contrat Une équipe d'enseignants pratiquant la rigueur

COURS DE VACANCES : PART, ou COLLECTIF FÉVRIER (15 à 30 h) AVRIL (30 à 50 h) ÉTÉ (60 à 120 h) MATIN - APRÉS-MIDI Terminales - Universités. COURS PARTICULIERS: 6' à Terminale - marth. sup. - Lettres Sup. Bio. COURS ANNUELS: 2\* 2 Terminates — math. sup. - Lettres Sup. bio - du lundi au ventered de 9 h à 12 h - 14 h à 17 h. INSCRIPTION 85-86 OUVERTE,

ANGL / ALLEM. / ESP. / AR. / HEB. / LAT. / GR.

M, SARI - 68, avenue d'Idna, 75016 Pans. Tél.: 720.36.80

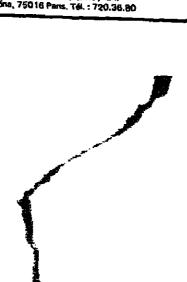

OFFRES D MORTA TE SOCIÉTE PRODITIS CH BASE PA WHEE FREQUENTS FRAI

PARTIES INTERDITE

TECHNICO-CO ale and the spring -ares, polys <sub>Entre</sub> years da ≅

CONSEILLER I A WILTE - parlinmateix

-- ஆன்னு

thomas lean Class

gig the measured b Cartifature grant fe CLAP 5

NGÉNIEU RS E telle care 

ACCIVITEDE PR

Error some The second second CABLE

783.7 REGIE-PRESSE recherone

Minagazina gr**ande** Billiusien. **黝框駅 (组, 08 F.)** A TOTAL TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

SOCIÉTÉ SITU**ME** COMPTABLE PARTY OF THE PROPERTY 18 175 130 101-12-14

5700 Sun S emphois legionaux

Gran DE DE DE STAN PACIFIC CISTES
FEMPS - SENS
FEM the command of Direct States

Windship Technoches and Control of the Control of t UN CAURE MINISTRATIF

A CANADA CANADA

1

 $\Delta$ 

**E** 

grat 5

44" -- 5

142-0

<del>4.</del> . - .

5 ---

-

, de

د جعن

4.44

744.7

# #E? Suite

A ....

1987 AT

S .....

銀ぎで

şağıt. e

4 4 7

4

MOTS CROISE

PROBLEME VO

WANTALEVER AND THE

10 au. 11 a 3-6.0 Mag.

4-12-13-14-14

22 - 122 M

HER THE ALEMENT

And the state of

2. 2.

100000

- - - N<sub>22</sub> <u>§</u>

The second secon

in and a problem of B

um Averser - Differen August - August

2 (1 min + 2 min + 2

1 - 1 222

JOE ENAL OFFICE

Mark Service Control of

• :

2004/14/04/05

grave ....

THE RESERVE OF THE PROPERTY.

Mitter of the American State of State o

Market Commence of the Commenc

BREF-

· Salar Salar Salar

212

100 mm

a zera a kita lipi

IN 2007

DFFRES D'EMPLOI 90,00 106,74
DEMANDES D'EMPLOI 27,00 32,02
IMMOBILIER 60,00 71,16
AUTOMOBILES 60,00 71,16
AGRNDA 60,00 71,16 

## ANNONCES CLASSEES

| AMONCES ENCADRÉES FFRES D'EMPLOI EMANDES D'EMPLOI AMOBILIER LITOMOBILES GENDA | 51,00<br>15,00<br>39,00<br>39,00 | La vers/col. TTC<br>60,48<br>17,79<br>46,25<br>46,25<br>46,25 | • |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| Dégrecats salon surface ou nombre de                                          |                                  |                                                               |   |

### OFFRES D'EMPLOIS

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION
PRODUITS CHIMIQUES
BASE PARIS
(C.A. 160 millions de franca)
VOYAGES FRÉQUENTS FRANCE EXCLUSIVEMENT

· recrute 🕋

### TECHNICO-COMMERCIAL

- e Age 25 ans minimum.
- · Formation Ingénieur Chimiste. · Parlant anglais, allemand apprécié.

Pour vente produits chimie fine à industries para-chimiques (polyéruthanes, polystyrène, caoutchone, phar-macie, électronique). Connaissance du milieu souhaité.

Env. c.v. + photo + prétentions à Monsieur Jess-Claude POULAIN, 75, rue de la Plaine, 75020 PARIS.

### 1 CONSEILLER PÉDAGOGIOUE

A MI-TEMPS

Pour la formation de formateurs en alphabétisation et sou-tien technique aux associations.

Nécessité expérience immigration et milieu associatif, fréquents déplacements en province souvent en week-and.

Salaire mensuel brut: 4,900 F. Candidature avant le 1º mars 1985 au

CLAP 25, rue Gandon 75013 Paris,

AGENCE DE PRESSE REUTER recherche "

### INGÉNIEURS EXPÉRIMENTÉS A.T.P. et A.T.5

Anglais parié et écrit indispensable, pour installation e

a) Sites centraux : mini-ordinateurs digital équipement et systèmes de communication.

b) En clientèle : micro-ordinateurs et périphériques + suivi de chantiers.

recherchons également **CABLEUR P3** pour travail en clientèle

Envoyer c.v. et lettre manuscrite

## \_ PARIS-7º

· RÉGIE-PRESSE recherche pour magazine graude diffusion

MONTEUR (H. on F.)

Libre de suite
pour mise en pages annonces
de publicité
.Expérience souhaitée dans une
fonction similaire fonction similaire Prendre contact avec Joi LAMARE au 555-91-71.

> SOCIÉTÉ BITUME COMPTABLE

2º ÉCHELON minimu TRÉS URGENT Tál.: 338-20-30. 700-14-11.

## emplois

internationaux Médecin nutrit. samé publ., angl: cour., exp. 4 a. min. demandé pr poste conseil. techn. pays angloph. Afr. aust. Adr. cand. S. Dir. Santé minist. coop. à dév. 20, r. Monsieus., 75700 PARIS.

regionaux LE CENTRE HOSPITALIER
GENÉRAL DE PERPIGNAN
recherche d'urgence
2 RADIOLOGISTES
TEMPS PLEIN
option dégnostic
(ácho, scanner, anglographie

Adresser lettre et c.v. au Direo teur du Centre Hospitalier Tél. : (88) 61-66-33, p. 33.77

IFREMER
Institut français de recherch
pour l'exploitation de la me
recrute pour son centre de
BOULOGNE S/MER UN CADRE

Filiale d'un important groupe français de la commercialisation du butane et du propene cherche pour MANTES

UN ADJOINT DE DIRECTION

Ayant capacité de commende

de commandement,
pouvent assurer le développement des ventes et l'organisation du service applicitation,
hotyme de terrain,
åge 30 ans environ.

Adresser lettre menuecrité

avec c.v., photo et prétentions à W.G. rue H.-Montell Z.I. des Grands-Mortiers. 37700 St-Pierre-des-Cors. PETROCONSULT E.T.T.
racherche pour postes fouse
en région parisienne

INGÉNIEURS

GÉNIE CHIMIQUE
ou THERMODYNAMIQUE
5 à 10 ans d'expérience
engineering, 35/40 ans.
Angleis bon niveeu.
Allemend soubété.

Envoyer c.v., prétentions à M. DEDCLOT Pétroconcult, 18, sus Auber, Paris-9°, T. 742-60-37.

Paris-9\*. T. 742-50-37.

Pour développer
sa structure commarciale
le numéro un français
(C.A. 84 : \$12.000.000
Frogression : + 28.5 %
13.000 cients)
propose
un stage de formation.
Si vous souhaitez
devenir fun de nos
COLLABORA TEURIS
COMMERCIAUX (H. ou F.)
Tél. pour Paris et baniseus
Quest au 500-24-03, poete
42 ét pour banilieus Sud
au 680-62-52, poste 38.

### DEMANDES D'EMPLOIS

Cadre bancaire 37 ans, classe VI

CHERCHE PLACE **EXPLOITANT** 

SPÉCIALISTE PME/PMI A VOCATION EXPLOITATRICE

Ecrire à RÉGIE-PRESSE sous nº 302.137 M, 7, rue de Monttessuy, 75007 Paris.

### **CHEFS D'ENTREPRISE**

- L'Agence Mationale Pour l'Emplei vous propose une sélection de collaborateurs : • INGENIEURS toutes spécialisations
- CADRES administratifs, commerciaux
   JOURNALISTES (presse écrite et parlée)

INGÉNIEUR GÉNIE CLI-MATIQUE -PLOMBERIE. Dipl., 54 ans, anglais technique, 30 ans d'expérience BE et Chantiers (Université Riyad) Paris et région parisienne et toutes mis-

PROPOSE toutes formes de collaboration temporaire ou définitive à l'entreprise ou bureau études intéressé. Libre rapidement. BCO/GR 621. DIRECTEUR TRAVAUX tous corps d'état, 38 ans. Brevet technicien bâtiment, 20 ans d'expé-

rience.

PROPOSE création service bâtiment ou reprise
Direction service bâtiment au sein société dynamique à projets expansionnels. Disponible rapidement. Paris ou région parisienne. Toutes missions
pouvant être étudiées. BCO/GR 622.

DIRECTRICE COMMERCIALE, 37 ans. Licences anglais, espagnol, 12 ans d'expérience. Haut seus des responsabilités et des initiatives, honne organisatrice, animatrice de groupe de tra-

Vall.
PROPOSE à un dirigeant de société dynamique assistant de haut niveau. Disponible immédiatement. Paris, région parisienne. Tous déplacements étranger acceptés. BCO/GR 623.

JURISTE URBANISTE (maîtrise + Institut d'urbanisme de Paris). Stage 4 mois en agence d'urbanisme, 7 mois à l'Association des Maires de france (chargé d'une enquête ayant fait l'objet de communications et de publications de presse). ÉTUDIERAIT (tes proposit, d'emploi. BCO/JCB/VL624.

ECRIRE OU TÉLÉPHONER : 12, ree Blanche, 75436 PARIS CEDEX 09 Tel.: 285-44-40, poste 33 ou 26.

Bec gestion, expérience prof. maîtrise Scas éco. Paris-l. op-tion gestion publique, posta coll. loc. éts publics. Fiszica Joši, tili 836-89-83, 83700 Drancy. Pl. de l'Amirié.

SECRÉTAIRE DIRECTION trilingue (anglais, ellemand) expér. ciale, rech. emplo attachée commerciale avec déplacements étranger. Tél. : (40) 76-61-33 matin.

MANAGER

nome 41 size, droit + Sc. Po, anglais, spegnol.

- Organisation: adm., aff. jur. et sociétés.
- Gestion: fin. et banc., compre d'aploitation.
- Commercial: dev., ventes, export, gde expér, intern. charche DG, SG, adjoint PDG, grande société ou PME. Tous secteurs.
Ecr. s/nº 6.706 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES. 5, rue des Italiens, 75008 Paris.

propositions diverses automobiles

de 5 à 7 C.V. REMAULT 5 TS 1982, painture métailleée, vitres teintées, auto-radio, cassette stéréo, 80.000 kM, Excellent état.
Tél.: 532-51-20 (répondeur).

ventes

L'Exst offre des emplois stables, blen rémunérés, à toutes et à tout, svec ou sans tiplôme. Dermands une documentation sur notn revue spécialisée FRANCE CARRIÉRIE (C 16) B. P. 402 — 08 PARIS. Les possibilités d'emplois à l'ETRANGER sont nombreuses et variées. Demandez une documentation sur la revue

## INFORMATICIEN

homme 45 ans 16 ans chez constructe mini-informatique efricuses références charche emploi 95590 PRESLES.
Teláphone: 034-21-24.

offres

On recherche agent pour un pensionnat anglais très connu ar vue recrutement jet sélection d'élèves. Nombre de places li-mité. Pour plus de renségne-ments s'acresser à : Mrs Amande IBSERSON Chresing Collège

Clymping College Littelhampton West Sussex BN 17 5 RN ENGLAND.

CAMBRONNE BEAU LOFT EN DUPLEX 100 m² A RÉNOVER. GARBI: 567-22-88. représentation

RUE LECOURBE Gd dible liv. + chbre, culs. bains, tt confort, refait luxe 700.000 F. Tél. 528-99-04

16° arrdt

PASSY, 2/3 PIÈCES sur jardin, état neuf 795.000 F. Téléph. : 723-72-58, p. 422.

Beau 2 P., ét. élevé, belcon, su jardin, bel Imm. récent, park. 960.000 F. VERNEL, 526-61-50.

6 PCES, WAGRAM

### locations non meublées

4° arrdt 18• arrdt **CŒUR MARAIS** Dara HOTEL PARTICULIER NOMBREUSES SURFACES A RENOVER. Tál. 238-63-62.

appartements ventes

L'immobilier

CHATEAU-ROUGE imm. p. de t., 3 p., 60 m², 270.000 F. T. 359-88-37. 5° arrdt VAL-DE-GRACE Page MAIRIE DU 18-s immouble neuf ste (habitable de suite) t, belcon, 280.uc 7él.: 325-97-16.

STUDIOS, 2 p. av. parkg
Poss. PRÊTS CONVENTRONNÉS s/pl. mar., jou.,
sam. (14-19 h) E3, r. du SIMPLON. Tél. au : 258-44-96 ou
CECOGI SA (1) 575-62-78. BD SAINT-MCHEL Solell, dhie séjour, 2 ch., cuis. ÉQUIPÉE bains. Partait état, jam. p. de t., 1560 000 F. hymosom 727-84-76.

. VILLAGE SUISSE imm. pierre de 1, 3 p., 65 m² rez-de-ch. clair : 650 000 F. GARBI. Tél. : 567-22-88.

6° arrdt Rue Saint-André-des-Arts volume à aménager dans immeuble XVIIII siècle. 3º étage, charme et caractère sur cour et us, finitions su choix. Direct propriétaire : 329-58-65.

3t-Sulpice 130 m², 703-32-44 CARACTÈRE, SOLEIL Achète 200 m² R.G. standing.

11° arrdt PLACE ST-AMBROISE

3 p. cuis. cfr. balc. Imm. bour-gaols. 380 000 F. 797-91-51 12° arrdt

PRÈS MAIRIE 12°
Très bel immeuble pierre de taille. Libre 2 pièces, tout confort, 400.000 F, occupés (48, possib. libération. 2 p., 36 à 50 m². Tél. : 720-33-17. RUE DE PICPUS 3 P., cft, terrasse. 570.000 F. Immo Marcadet. 252-01-82.

13° arrdt PPTAIRE VD plusieurs 2 P. refairs ofs. imm. pierre de taille. Rayalement en

cours à nos frais. A partir de 360 000 F - 526-98-04. 14° airdt RUE BEAUNIER, 63 m

edi, dole + chbre, cuis., beins ETAT IMPECCABLE GARBI : 567-22-88. PRÈS PARC MONTSOURIS BEAU 2 P. Très bien équipé CHARME. 350,000 F. 727-84-76.

15° arrdt

PASSY-NORD

17° arrdt

étage élavé, asc., standing 200 m² environ + studio se vice, chore service, débarres cave. 2.400.000 F. Agence 680-83-97 Visite joudi, 11 h à 17 h et semedi, 11 h à 13 h 175, bd MALESHERBES.

CONSTANTIN PECQUEUR SUPERBE 4 PIÈCES tt aft, p. de t., ch. de serv. 1.400.000 F, 254-71-93

### appartements

achats AGENCE DE L'ETOILE

INFORMATIONS

sélection photos descriptif, plans offerts gratuitement et sans engagement

M= THOMAS 705-69-69.

Recherche 1 à 2 P. PARIS préf. 5°, 6°. 7°, 12°, 14°. 15 16°, avec ou sans trevaux. PAIE COMPTANT chez notain 873-20-67, même te soir.

VOUS DÉSIREZ YENDRE un logement avec ou sans cft Adressez-vous à un spécialiste

88, r Marcadet, 75018 Paris Estimation gratuite, publicité nos frais, réalisation rapide. TÉL. 252-01-82.

pavillons

**PAYILLONS** 

JUSQU'A 120 KM DE PARIS SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire Centre d'information FNAIM de Paris-Ille de France LA MAISON DE L'IMMOBRIER 27 his JUMPING de Villers 27 his JUMPING de Villers

propriétés

MONTGERON Résidentiel Propriété 4 000 m², parc paysagar, maison caractère 4/5 p., cft. + garage, dépen-dances. Excaptionnel. 1 350 000 F. Immo Marcadet 252-01-82 viagers

**ETUDE LODEL** Viagers. 35, bd Voltairs 75011 PARIS. 355-61-68

> immobilier information

ANCIENS NEUFS DU STUDIO AU 6 PIÈCES SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR

Appeler ou derire :
Appeler ou derire :
Centre d'information
FNAIM de Paris. Ile-de-France
LA MAISON DE L'IMMOBILIEF
27 bis, avenue de Villiem
75017 PARIS. 227-44-44.

gérances libres Station GRAND-BORNAND (74) gérance libre colffure miste. Tél.: (50) 02-21-27.

Paris A LOUER

NOMBREUSES LOCATIONS DISPONIBLES **HESTIA - 296-58-46** 91, rue de Richelieu, 24.

LOCATION BISPONIBLE entre particuliere Pens-banlieue 707-22-05

CENTRALE DES PROPRIÉ-TAIRES ET LOCATAIRES 43, r. Claude-Bernerd PARIS-5-Métro CENSIER

locations rech. appts de BON STAND. POUR CLIENTELE PRANÇAISE ET ETRANGÈRI non meublées demandes

Paris

Jeune couple avec 1 enfant cherche à louer petit pavillon ou appartement 3 pièces. 2.700 F Pour 1º salon immobilier Parls rech. 10 gds appts ou hôtels part., quartiers résidentiels. Présentation aux visiteurs après Tél. 270-20-35, après 19 h.

Pour Hauta Fonctionnaires et Employés Grande Administra-tion Européenne rech. appts 2 à 8 P. Villes, studios, Paris et en-verons, sans limitation de pris. 504-01-34.

PARIS OU BANLIEUE OUEST PARIS OU BANLIEUE OUES! cherche villa ou grand appertement, 5 chembres, disponible au 1-7-85. Ecr. s/m 6.732 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. **PROPRIÉTAIRES** 

Pour Cadre supérieur et Personnel. IMPORTANTE STÉ PRANÇAISE PÉTROLES rach. en permanence appts toutes catégories, studios, villes LOYER ELEVÉ ACCEPTÉ PARIS BANLIEUE. 503-37-00. IMMO MARCADET

> (Région parisienne) our stés européennes ch villas, pevillons pour CADRES (1) 889-89-66 - 283-57-02.

Journalista cherche PAVILLON F 4/F 5 à Boulogne ou envir. inm. Libre 1" avril. Ecrire 6:
M. Gérard LAMOTHE
7, r. de Montsessuy, 75007 Paris
161. 555-91-71, posts 4303.

Antiquités

Artisans

Dépantage plomberie et élec-tricité Paris-banlieus 6 jours sur 7. M.-C. DECORE. 264-25-39.

ARTISAN

BLIOUX ANCIENS
BAGUES ROMANTIQUES
se cholstreent chez GILLET
19, r. d'Aroote, 47, 354-00-83
ACHAT BLIOUX OR-ARGENT

MOQUETTE PURE LAINE **- 50 %** 

de sa valour 842-42-62

BINEAU MOKET'S l, bd Bineau, 92 LEVALLOIS. Téléphone : 757-19-19. A spinir

STAGES FOOTBALL

o I AQLO I OUT DALL

« Vacences Péques 85 »

STAGE p1: 1" su 5 avril (pouseirs, pupiles.

STAGE p2: 8 au 12 avril (pupiles, minimes, cadets, juniors).

Incriptions jusqu'au 15 mers
Renseignements:

S.J.V., 5, rue Barre,

77230 Jully.

Téléphone: 436-25-19.

### meublees demandes

Paris **EMBASSY-SERVICE** 8, av. Messine, 75008 PARIS APPTS STANDING UNIQUEMENT

562-78-99. OFFICE INTERNATIONAL recherche pour sa direction beaux appts de standing pièces et plus. 285-11-08.

bureaux

Locations

Siège social Rue St-Honoré Constitutions Stès tous serv. PARIS ILE-DE-FRANCE INSTIATIVES. 260-91-63.

VOTRE SIÈGE SOCIAL DOMICILIATIONS

SARL - RC - RM Constitution de sociétés Démarches et tous servici ermanences téléphonique 355-17-50.

de commerce

Ventes PROXIMITÉ VERSAILLES

Dens pent imm. copropriété pptaire vd murs de 2 magasins occupés commercialement. Bonne rentabilité, 320.000 F. Tél.: 951-32-70. immeubles

RECHERCHE IMMEUBLE dans PARIS ou ban-lieue, libre ou occupé. P. BLUM 265-64-11.

particuliers

Troisième âge

Vacances

Tourisme

Driscoll House Hôtel
200 chambres à un lit. Demi-pension. 55 £ par semaine soutes entre 21-60 ans. 5 adresser à 172, New Kent Raol London SE 1. Téléphone : 01-703-4175.

MULTIPROPRIÉTÉ

A TIGNES (VAL-CLARET)

Particulier vend les premières semaines d'avri d'un studio 4 pers. à INTER-RÉSIDENCES. Gd confort. T. : (3) 451-45-41.

Location été 1985, des can-taines d'offres appts/villes, France/Europe. Doc. gratuite. Téléphone : (1) 247-12-40.

Loisirs

## BUTTE MONTMARTRE Hameau des Artistes rare. Maleon part. 350 m² s/3 nivesux, garage JARDIN, TERRASSE. 325-48-82. apenda du Monde

Armoire 19° sibcle, style Louis-XV, en noyer, heuteur 2,30 m, longueur 1,35 m, largeur 0,65 n. Prix 15,000 F, T, 402-26-91 soir apr. 19 h.

RÉSIDENCE les CÈDRES 10° Pte d'Italie, Paris. Tourisme, repos, retraite, reçoit toutes personnes, tous âges, valides, semi-valides, handicapés. Soins assurés, petits àrimaux famillers acceptés. 33, sumus de Viry, 94800 VILLEJUF. (1) 726-89-63 (1) 638-34-14 Artiesn recherche travaux peinture, pose de moquette. Prix serrés. Libre de suite. 823-67-55 ou 829-15-78.

recherche RÉMOVATION studio, 2 pièces (15 à 60 m²) même avec gros travaux. Paris, banileus. Faire offra, tal. : 491-31-83 (le soir).

Bijoux

Moquettes

« MOCULETTEZ-VOUS »
A PRIX ENTREPOT
100 000 m² leine synthétiqu
Toutes qualités - Créations

MOQUETTE 100 % Pare laine Woolmark. Prix posée : 89 F/m². Téléphone : 658-81-12.

Stages

Recherchons pour vacances 85 juillet et août, grande demeure confortable (minl. 6 chbres, 2 s.d.b.) avec al possible tennis, pischne impératif, bord de mer oôte atlantique du Sud Bretogne su Pays basque. Etudions toutes propositions. Eorire sous le n° 302. 117 M.

RÉGIE-PRESSE
7, rue de Montteteury, Peris-7°. CORSE

Locations estivates juin, juillet, août, septembra. Locat. tt confort 8 out pers. 80 m de la piage, près Monars: Juin: 4.000/F/mols. Juillet, août: 2.600 F/sem. Tél. 16 (95) 36-91-71 ou Ecr. s/m 6.731 le Monde Pyb., service ANNONCES CLASSEES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. LUBÉRION - GORDES (84) Malson de harmesu (sans vis-à-vis), 3 chòres, 2 s. de brs. solarium, téléphone. A louer juillet-soût 8 000 F par mois. Tél.: 705-75-84.

Pessez agréeblement vos vac. de février en montent à chevel à l'école d'équitation de COYE-LA FORET qui vous ferz visiter l'immense domaine forester de Chanully et/ou en instruction avec son prof. diplômé d'Etat. Et à l'evance bonnes vacances.

les annonces classées

# Le Monde

de 9 heures à 18 heures

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi

au 555-91-82

DAGOGIE ACTIVE SAF Marité et valous mases

STREET, STREET, PORS STREET augnants pratiquant and

The Control of the Co Section 1 Sectio THE REPORT OF THE PARTY OF THE

The state of the s

eyent de bonnes notions en droit privé et en comptabilité. Il sera responsable administratif du centre et devra seconder le directeur dans les tiches financières et de personnel. Expérience de quelques années dans un eeru, amiliaire. Adres. C.V. + lettre menuec. à IFREMER, Serv. du personnel, 66. Av. d'idne 75118 PARIS

No. of the second secon

**ADMINISTRATIF** 

Cuartier ALMA/RIVE GAUCHE recherche pour son service recherche pour son service RECOUVREMENT CONTENTIEUX UNE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE Apts à seurer complètement le suivi de certains dossiers. Bonne expérience dens service similaire indispensable Libre de suiva présendons à REGIE-PRESSE - Service du Personnel 7, r. de Montressuy. PARIS-70 ou Tel. su 556-91-71.

secrétaires Importante Société Service Quartier ALMA/RIVE GAUCHE recherche pour son aguille

# economie

### - REPÈRES

### Dollar: nouvelle hausse, à 10,16 F

A l'instar de la tendance observée sur les autres places européannes, le dollar a poursuivi son mouvement de hausse, à Paris, le 20 février. Vers midi, la monnaie américaine se traitait à 10,16 F, un niveau relativement stable par rapport, aux premières heures de la matinée, mais en hausse comparativement au cours officiel de 10,1390 F coté mardi. A Francfort, le billet vert s'échangeait à 3,32 DM, contre 3,3122/3202 DM au « fixing » la veille. Après les « légères interventions » émanant, mardi, de certaines banques centrales (surtout la Bundesbank et dans une moindre mesure la Banque de Tokyo), les cambistes escomptaient des initiatives identiques pour la fin de la journée de mercredi, en attendant les déclarations que devait faire M. Paul Volcker, le président de la Réserve fédérale, devant le Sénat en début d'après-midi (heure de Paris).

### Croissance: + 2,5 % en Grande-Bretagne l'an passé

Le produit intérieur brut britannique a progressé de 2,5 % en 1984, selon les chiffres publiés le 19 février par l'Office central des statistiques. En 1983, sur la même base des données relatives à la production, la croissance avait été de 2,99 %. L'an passé, la grève des mineurs, commencée le 12 mars, a eu pour effet de freiner le

### Famine : l'Afrique manque d'engrais

Par hectara cultivé, les pays en développement ont utilisé, selon les dernières statistiques connues (1982-1983), 33 kilos d'engrais et l'Afrique seulement 8,8 kilos, contre 111 kilos pour les pays industrialisés (en légère baisse), et 122 pour les pays socialistes. Les échanges internationaux ont porté sur 33,6 millions de tonnes, soit 29 % de la consommation mondiale. La directeur général de la FAO, M. Saouma, en rendant publics ces chiffres, a déclaré ; « Nous ne pouvons pas nous contenter de livrer [aux Africains] des céréales, de l'huile, des médicaments et des couvertures. Nous devons en même temps remettre l'Afrique à même de se nourrir. A côté des sacs de blé, nous devons apporter des sacs d'engrais. » .

### FAITS ET CHIFFRES

### **Affaires**

• Informatique ; Olivetti an secours d'Acorn. - Le groupe ita-lien Olivetti devrait entrer au capital de la société britannique Acorn. Spécialisée dans la fabrication de micro-ordinateurs domestiques, Acorn traverse une période difficile due à des méventes.

• La société des Ciments frauçais a acheté la société américaine Louisville Cement. – c'est par l'intermédiaire de sa filiale Coplay Cement, située en Pennsylvanie, que la société des Ciments français a acquis cette société américaine du Kentucky, pour un montant de 112,5 millions de dollars. - (AFP.)

### Transports

 Olympic Airways accusée de position dominante. - La commission européenne exige que la compagnie aérienne grecque nationalisée Olympic Airways lui transmette des renseignement permettant de juger des accusations d'abus de position dominante saites par l'association des compagnies aériennes de la CEE. Celle-ci estime que la compagnie grecque a abusé de son monopole en augmentant ses tarifs de ma-nutention des avions en transit de 50 % en 1984. ~ (AFP.)

### TÉLÉCOMMUNICATIONS.

### SELON UNE ÉTUDE DES PTT

### Le téléphone est trop cher pour les entreprises pas assez pour les ménages

Les ménages ne paient pas assez cher leurs communications téléphoniques. Les entreprises, en revanche, les surpaient et compensent ainsi le manque à gagner.

L'affirmation peut surprendre ceux qui estiment payer déjà trop cher leur coup de fil. Elle est pourtant bien connue des spécialistes des télécommunications. français comme étrangers: l'Hexagone n'avant nas le privilère de ces transn'ayant pas le privilège de ces transferts financiers entre abounés.

Le tarif du téléphone est en esset, service public oblige, le même pour tous. Tous les abonnés, ménage comme entreprise, parisien comme breton, paient la taxe de base 0.75 franc. Mais les coûts pour les PTT ne sont pas les mêmes. Les lignes sont plus ou moins longues et difficiles à poser. Elles sont aussi plus ou moins utilisées donc rentabilisées. Cette inadéquation des coûts et des conferences de et des tarifs est source de transferts financiers entre les différentes catégories d'abonnés ; des entreprises, qui téléphonent plus et plus loin, vers les particuliers.

Ces transferts sont importants. Ils sont à l'origine de la vague de déré-glementation des télécommunica-tions, venue des États-Unis, dont l'effet est précisément de rétablir une certaine « vérité des coûts » par une hausse des prix payés par les particuliers et une baisse de ceux des entreprises.

Si le phénomène est connu, il n'a pourtant fait l'objet d'aucune évaluation précise en France. De com-bien sous-paient les ménages et quel est le surcoût pour les entreprises? Quelle est l'ampleur des transferts financiers? C'est tout l'intérêt d'une étude de MM. de la Brunetière et Curier (1) que de tenter d'appré-cier cette - péréquation ».

L'étude porte sur les tarifs et les recettes de l'année 1981, ce qui fait que ses résultats ne correspondent plus tout à fait à la réalité. Mais on peut les considérer néanmoins comme des minima, puisque, depuis cette date, la structure tarifaire n'a pas évolué et que scule la taxe de base, c'est-à-dire la cause des distor-sions, a été uniformément réévaluée. Les résultats des auteurs sont sans appel : les ménages, les résidences

coûts marginaux ne peut pas être la seule politique d'un service public comme celui des PTT. Mais cette étude a l'immense mérite de fixer les qu'on ne l'imagine. Personne ne peut secondaires et surtout les cabines publiques ne sont pas des abounés rentables. Ils coûtent beaucoup plus qu'ils ne rapportent. Les entreprises versent à leur profit en moyenne et par an, 218 F par ménage, 352 F par résidence secondaire et 3 817 F par cabine publique; les entreprises industrielles payant d'ailleurs plus (3 927 F) que les entreprises de services (1 551 F). Au total, la ponction sur les entreprises représente 4,6 milliards de francs par an; une somme importante qui se répartit en secondaires et surtout les cabines enjeux dans le contexte actuel. La ponction de 4,6 milliards de francs (et sans doute plus en 1984) sur les entreprises obère leur compétitivité. Les PTT doivent accélérer vivement le réforme timidenant apparé de la réforme timidement engagée de leurs tarifs (taxation à la durée dans les villes et baisse parallèle des tarifs interurbains).

somme importante qui se répartit en 3 milliards au profit des ménages, 163 millions pour les résidences secondaires et 1,4 milliard pour les cabines publiques. Mais à l'inverse, l'étude montre anssi combien il est difficile d'être équitable tant les types de trafic et d'abonnés se mélangent. Une concurrence rétablie comme au Encore faut-il distinguer ensuite Etats-Unis ou en Grande-Bretagne ne porte que sur les trafics les plus le type de paiement et le type de communication. Ainsi, observe-t-on rentables (les grandes entreprises, les banques, les multinationales). que la taxe de raccordement est trop bon marché pour tous les abonnés et Elle a pour effet d'abaisser les tarifs de cette clientèle et de provoquer donc une forte élévation des tarifs payés par les particuliers. Or les oun marche pour uses es acounes et me rembourse pas son coût pour les PTT. De même pour les coups de fil locaux qui sont sous-payés (à l'exception des entreprises de services). C'est le trafic interurbain ménages ont moutré, après la bausse de 10 centimes, en août dernier, qu'ils réduisent leur consommation téléphonique si le prix s'élève trop. Une déréglementation brutale ris-(appels en province et à l'étranger) qui rembourse la différence et est taxé pour tous les abonnés plus qu'il ne devrait l'être.

qu'on ne l'imagine. Personne ne peut a priori, faute d'étude précise, déterminer le résultat économique global pour le pays d'une telle initiative. Ni dans un sens, ni dans un autre. Les partisans d'une dérègle-mentation en France – on en compte de nombreux dans les rangs de l'opposition animée du seul souci politique du « moins d'Etai» fersient bien d'y regarder à deux fois et de ne pas se lancer à l'avenglette. Pour autant, à ne pas accélé rer la réforme tarifaire les PTT nontrissent l'argumentaire de leurs adversaires. A faire payer 58 % - trop cher - le trafic interurbain, l'administration fait le lit de la déré-

glementation

ERIC LE BOUCHER.

(1) - Les transferts de revenus induits par la tarification téléphonique entre catégories d'abonnés et entre types de prestations». Annales des télécom-munications, tome 39, nº 11-12, novembre décembre 1984.

### Les inconvénients de la déréglementation

Ce sont bien entenda des calculs moyens. Certains ménages peuvent être « rentables ». Mais quoi qu'il en soit, appeler souvent et loin coûte beaucoup trop cher. Selon les cal-culs des auteurs : « La tarification en vigueur sous-taxe les ménages de 13 %, les résidences secondaires de 27 % et les cabines publiques de 77 %. Elle surtaxe les établisse-ments secondaires (industriels) de 39 % et ceux du secteur tertiaire de 27 %. » Pour fixet, par ailleurs, « une tarification qui annulerait les transferts entre type de prestation (entre appels locaux et interur-bains), il faudrait augmenter la taxe de raccordement et l'abonnement de 140 %, la valeur de la tari-fication du trafic local de 23 %, et réduire celle du trafic interurbain

de 58 % ».

### LE MARCHÉ INTERBANÇAIRE DES DEVISES COURS DU JOUR UN MOIS DEUX MOIS

| Í          | + 544    | 4 leave | Ren ± | - 44        | Ren der de  | p Rep. + ou dép.     |
|------------|----------|---------|-------|-------------|-------------|----------------------|
| Į.         | <u> </u> | T 1884  | 7     |             | rap, rec ou | pr - 1 mpr 7 cm day. |
| \$E-U      | 10,1600  | 10,1630 | + 155 | + 165       | + 275 +     | 300 + 575 + 675      |
| Scan       | 7,5410   | 7,5460  |       | + 44        |             | 69 - 126 - 31        |
| Yen (196)  | 3,8883   | 3,8909  | + 128 | + 135       | + 257 +     | <u> </u>             |
| DM         | 3,0556   | 3,9575  | + 113 | + 121       | + 227 + 2   | 249 + 628 + 668      |
| Flecia     | 2,6989   | 2,7608  | +. 77 | + 83        | + 157 +     | 167   + 463 + 497    |
| F.B. (100) | 15,1982  | 15,2072 | - 7   | . + 31      | - 32 +      | 51 - 184 + 54        |
| F.S        | 3,6854   | 3,6090  |       | + 144       |             | 294   + 835   + 884  |
| L(1 000)   |          | 4,9551  | - 135 | - 118       |             | 268   984   984      |
| 2,,,,,,,   | 11,0846  | 11,6986 | - 309 | - 268       | - 617 - 5   | 549 j1 110  — 930    |
|            |          |         |       | <del></del> |             |                      |

### TAUX DES EUROMONNAIES

| 1/2          |
|--------------|
| 1/2          |
| /16          |
| L/8          |
| /16          |
| /8           |
| 1/16<br>1/16 |
|              |

Rapprocher la structure des tarifs de télécommunications de leurs

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

# 205, ETSI ON FAISAIT UNE REUSSITI



Après le succès d'Ari Vatanen au Monte-Carlo, la 205 reitère son exploit en remportant le Rallye de Suede. En plaçant à nouveau 2 voitures dans les 3 premières places, la 205 fait un pas vers le titre de Champion du Monde des Rallyes. C'est la cinquième victoire consécutive de Vatanen-Harrymann (Mille Lacs, San-Remo, R.A.C. en 84, Monte-Carlo et Suède en 85) dans les épreuves du Championnat du Monde. Alors rendez-vous mainteriant au Portugal pour le prochain rallye auquel se prépare déjà toute equipe du Peugeot Talbot Sport. 205 : quel sacré numero!

> MAUTOMOBILES PEUGEOT Mn constructeur sort ses griffes

PEUGEOT TALBOT SPORT 4 Avec le concours de : MINCHESTEIN STIMENT BILSTEIN CHAMPION SEF - SPEEDLINE - VALEO

LELARGISSEME

nouvelles renc vec l'Espagne De notre co

THE STORAGE insections and a second - pour --- want it arche GU

್ಷ ನಿರ್ವಹ ಚಿತ ្នកពីរពេ**ន** ----datis gre megenet **des** entren erur le oc. TALLE organiza 42 10:2576 ್ಷ−್ಪರು ಚರ್ಚ argu-

. - 9.5. 13 .~.∵mpta حدثاء - ي Service of the servic

imiyesu ministre de le pian d'austérit

errija i**e.** 

1

277.44 gradia - Section 1 - Section 2008 - Section 2 - Section 3 - Section 2 - Section 3 name of the contract (

Alacia de la compa

- Salarê

Paris III Land L Tora Victoria Carlos Walta and Carlos N CIAL Dean me

Terminate in mage t

Silver Caurat Armest de de marche de mar The second secon is organia And the second second

the second of the contract of Signal -- Challen 300 de ... Intra Floring and ambight

- let sie e fulleat 100 TeC State State Thorner in ete

The comments of the comments o 100 A TOUR TOUR IS B

The same state

line P allight of the months of

### s entreprises **30**s

12:15 

ERIC LE BOUGE

23.62

BANCAIRE DES DEVISES

The transfer of the state of the second

at my

The second second

EUROMONNAIES

\$10 to 210 to \$20 0 \$28 1

表記 タンド 4 - 134 mm ・ 1 - 1 - 1 - 18 mm ・ 1 - 1 - 1 - 18 mm ・ 1 - 1 - 1 - 18 mm ・ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 mm



un sort ses griffes

### ÉTRANGER

L'ÉLARGISSEMENT DE LA CEE

### Deux nouvelles rencontres sont prévues avec l'Espagne et le Portugal

De notre correspondant

Bruxelles (Communautés européennes) — Deux jours de travaux pas prêts à prendre le risque de metpour constater qu'aucun progrès n'a été réalisé : tel est le bilan de la réu-nion des 18 et 19 février des ministres des affaires étrangères de ia CEE consacrée aux adh espagnole et portugaise. Les Dix ont prévu deux nouvelles rencoatres — le 28 février et le 18 mars — pour tenter de conclure les négociations avec Madrid et Lisbonne avant le Conseil européen de Dublin (30 et 31 mars).

Les discussions sur la pêche qui ont occupé une large place dans la session ministérielle out confirmé que les positions de la Communauté et de l'Espagne, comme l'a admis M. Moran, le ministre espagnol des affaires étrangères, après son entretien avec les Dix, sont pour le moment inconciliables. D'un côté, la France, la Grande-Bretagne, l'Alle-magne fédérale, le Danemark et l'Irlande veulent mettre à l'épreuve l'Espagne pendant une période tran-sitoire pouvant aller jusqu'à quinze ans avant de se prononcer sur l'entrée de ce pays dans «l'Europe bleue». De l'autre, Madrid, appuyé par la Commission européenne qui s'est montrée sensible aux argu-ments espagnols, demande l'adhé-sion de plein droit au terme d'une durée de sept ans.

durée de sept ans.

A un mois de l'échéance arrêtée pour réaliser le nouvel élargissement de la CEE au l'é janvier 1986, la question de la pêche — sans compter les multiples problèmes à régler en agriculture — hypothèque sérieusement une adhésion de l'Espagne et, par voie de conséquence, du Portugal, à la date prévue. D'autant que,dans l'entourage de ME Lahmière, le secrétaire d'Etat français aux affaires européennes, on laisse aux affaires européennes, on laisse entendre que les cinq Etats mem-bres formant le noyau dur ne sont

bli en janvier 1983 sur les conditions de pêche dans la zone communau-taire des 200 milles pour accueillir l'année prochaine les deux pays.

Un éventuel ajournement de l'élargissement remettrait en cause l'accord intervenu au Conseil européen de Fontainebleau, qui lie, à la demande de la RFA, l'augmentation des «ressources propres» (1), à partir de 1986, à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le Marché commun l'année prochaine.

L'Allemagne fédérale - qui se montre pourtant aussi ferme que ses partenaires, tout au moins dans le secteur de la pêche – maintient sa position. Ainsi, Bonn a rejeté, mardi, l'idée soutenue par les autres capitales européeanes d'une utilisation anticipée des fonds prévus pour le fonctionnement d'une Communauté « à douze » afin d'assurer les dépenses de l'Europe d'ici à la fin de l'année. Rejeté en décembre dernier par le Parlement européen parce que les crédits couvraient à peine dix mois d'activité, le projet des Dix accuse un «trou» de 2,1 milliards d'ECU (14,4 milliards de francs). Logiques avec eux-mêmes, les Alle-mands proposent le versement de contributions additionnelles des Dix pour boucler l'exercice en cours.

li est trop tôt dans l'année pour que ce nouveau différend budgétaire ait des effets sensibles sur le fonctionnement de la Communauté. Mais déjà, à Bruxelles, on prévoit de rudes batailles dans les prochains mois.

MARCEL SCOTTO.

Versement de 1,4 % des recettes de TVA des Dix au budget communan-taire contre 1 % actuellement.

### En Argentine

### Le nouveau ministre de l'économie mettra en œuvre le plan d'austérité dont il est l'auteur

prêté serment, mardi 19 février, en promettant de tont faire pour relan-cer l'économie nationale et réduire l'inflation. Aucune raison officielle n'a été donnée à la démission de son prédécesseur, M. Bernardo Grinspun, ni même à celle du président de la Banque centrale, M. Enrique Garcia Vasquez, Cependant, les milieux financiers anglo-saxons rappel-lent que l'Argentine avait signé un accord avec le FMI (Fonds monétaire international), s'engageant no-tamment à réduire l'inflation, ce qui est loin d'être fait puisque celle-ci se poursuit au rythme annuel de 700 %.

L'Argentine, qui traîne avec elle le boulet d'une dette extérieure de 45 milliards de dollars environ, se doit de donner la preuve de sa réso-lution à redresser la situation. Les rapports entre M. Grinspun et les re-présentants du FMI étaient sans d'Etat à la planification.

Le nouveau ministre argentin de doute devenus pas trop tendus, ces l'économie, M. Juan Sourrouille, a derniers temps, pour que le présiderniers temps, pour que le prési-dent árgentin, M. Raul Alfonsin, ne se sente pas tenu d'intervenir. De source gouvernementale, on indique que c'est le ches de l'Etat qui a demandé la démission du ministre de l'économie et du président de la Banque centrale.

M. Sourrouille aura à reprendre les négociations brusquement interrompues avec les partenaires so-ciaux et à mettre au point la réforme du système financier promise par son prédécesseur. On lui prète également l'intention de promouvoir un système fiscal, plus juste et de mettre un terme aux investissements spéculatifs. Le ministre de l'économie aura aussi, et surtout, pour mis-sion de réaliser le plan d'austérité de cinq ans que le gouvernement a ar-

### ÉNERGIE

### NOUVEAU CONTRAT GAZIER ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

### Baisse du prix et prolongation des livraisons sur dix ans

Le prix de vente du gaz néerlandais à la France va diminaer de 10 % environ. Gaz de France, comme ses homologues allemands et belges, a obtem de la société Gasumie, second fournisseur de gaz de la France (I), un aménagement substantiel de son contrat de

Les Pays-Bas avaient ouvert de-

puis l'automne des négociations avec

tous leurs clients pour prolonger les

contrats de fourniture de gaz jusqu'à la fin du siècle. Cinq aociétés alle-mandes, dont Ruhrgas, une société

belge (Distrigaz Belgique) ont déja obtenu, en contrepartie de l'allonge-

ment de la durée de leurs contrats.

des baisses de prix. Gaz de France s'est entendu avec Gasunie pour pro-

longer de dix ans le contrat signé en

1967 et qui venait à expiration en

1993. Les quamités livrées seront toutofois réduites, afin de tenir compte du rétrécissement prévu du

réseau de distribution en France du

gaz de Groningue - qui n'a pas le même pouvoir calorifique que les

fourniture : les livraisons seront prolongées de dix aus jusqu'en 2003 et la formule de prix sera révisée, faisant dans l'immédiat tomber les tarifs.

Cet accord, qui devraît être mis en forme la maine prochaine et signé au début de mars,

rieur aux autres gaz.

Négociations

avec les Soviétiques

ment suivi d'un aménagement simi-

laire entre les Pays-Bas et la SNAM

Cet accord devrait être rapide-

devraient pas dépasser 5 milliards de mètres cubes par an, contre une moyenne de 7,4 milliards de mètres cubes pour le contrat précédent (185 milliards de mètres cubes sur vingt-cinq ans) et 6,5 milliards de mètres cubes actuellement.

En contrepartie, les Pays-Bas ont accepté une nouveile formule de prix, intégrant notamment parmi les paramètres les tarifs du fuel domestique. Cela entraîne une baisse immédiate du prix de vente de plus de 4 dollars actuellement à environ 3,65 dollars par million de BTU (1), ce qui place les tarifs nécrlandais en ous de ceux des 222 concurrents

### gaz soviétione, algérien ou français. Fondées sur la moyenne annuelle alors qu'il était jusqu'ici le plus cher La COGEMA approvisionne cent douze

Globalement, 1984 a été pour no- l'éventail de leur clientèle », selon tre Compagnie une année très satisfaisante dans tous les domaines.» C'est en ces termes que M. François de Wissocq a présenté, mardi 19 fé-vrier, les résultats de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) qu'il préside. Le chif-fre d'affaires de la Compagnie — 10.2 milliards de francs - de même que celui de la société mère et de ses filiales - 17 milliards de francs n'ont pratiquement pas augmenté par rapport à 1983; mais plus de 41 % des ventes du groupe (environ pagnoles et italiennes), a vu sa production augmenter. Cette dernière couvre actuellement le tiers des be-7 milliards de francs) ont été réalisées hors de France: près du quart an Japon – premier client étranger de la société qui est pour sa part le premier fournisseur français de ce soins en combustible enrichi du monde occidental et elle pourrait en assurer 40 % en 1985. pays - 11 % aux Etats-Unis et le reste en Europe. Autre point positif, la Compagnie fournit actuellement en combustibles on en services cent

Sur le plan financier, la marge brute d'autofinancement approchera 2,1 milliards de francs pour 1984, en progression de 20 % par rapport à l'année précédente, et le bénéfice devrait excéder 100 millions de francs. Quant à la principale filiale de la COGEMA, Eurodif, chargée de l'enrichissement de l'uranium, elle devrait également présenter un résultat positif en 1984.

donze réacteurs nucléaires en fonc-

tionnement on en construction (dix

de plus qu'au début de 1984) repré-

sentant le tiers de la puissance ins-

Si les différentes branches de l'activité de la COGEMA - uranium naturel, enrichissement de l'uranium, fabrication des combustibles nucléaires et retraitement des combustibles irradiés - ont « accru

réacteurs nucléaires dans le monde les termes de M. de Wissocq, c'est surtout dans le domaine de l'enrichissement que la COGEMA a marqué des points en 1984. Elle a notamment signé des contrats pour alimenter en combustible enrichi quatre réacteurs américains supplémentaires et deux réacteurs suisses. En outre, l'usine d'EURODIF (dans laquelle la COGEMA détient une participation consolidée de plus de 51 %, au côtés de sociétés belges, es-

> Par ailleurs, le gisement d'uranium de Cigar Lake que les géologues de la Compagnie ont découvert à Waterbury Lake (Canada), à la fin de 1983, s'est, depuis, révélé « le meilleur-gisement du monde ». Il renferme, en effet, 110 000 tonnes d'uranium présent dans le minerai à la teneur tout à fait exceptionnelle de 12 % (une teneur soixante à cent fois plus grande que dans la plupart des autres gisements), ainsi que 40 000 tonnes d'uranium à 4 %.

> L'arrivée de nouveaux concurrents dans le domaine du retraitement des combustibles irradiés (allemands, voir japonais) n'affecte pas l'optimisme de M. de Wissocq : - Les nouvelles usines auront une capacité moindre que celle de La Hague, actuellement en cours d'extension, précise-t-il. En outre, elle ne seront pas exploitées avant 1993 ou 1995, et d'ici là, les unités de la CO-GEMA seront amorties. >

poser une modification, soit d'appli-

quer des changements acceptés

après consultation. En revanche, le

gouvernement considère que la diffi-

culté, pour les seuils fiscaux,

n'existe pas, ni même pour les

charges sociales, qui ne pénalise-raient plus l'entreprise utilisatrice. Il

ne subsisterait qu'un seul problème,

ELISABETH GORDON.

italienne. Il tombe à pic pour Gaz de France, qui non seulement assure à long terme ses approvisionnements à un coût favorable, mais aborde dans de bonnes conditions les négociations avec les Soviétiques, troisième fournisseur de la France (1). Désireux de préserver ses marchés en Europe, l'URSS a en effet accepté de revoir, avec ses clients italiens, français et allemands, tous ses contrats de fourniture. Un accord vient semble-t-il d'être conclu avec la SNAM italienne, alignant les prix des anciens contrats (6,5 à 7 milliards de mètres cubes par an) sur les conditions consenties l'an passé lors de la signature d'un nouveau contrat de vente de gaz sibérien (à environ 3,75 dollars par million de Vis-à-vis de la France, les Soviéti-

ques attendaient de connaître les résultats des discussions engagées avec les Pays-Bas. Gaz de France souhaite obtenir trois aménagements substantiels : d'une part une révision des prix amenant les tarifs soviétiques dans la même zone (3.65 à 3.75 dollars par million de BTU) que les Néerlandais. D'autre part, un étalement des livraisons prévues au titre du contrat conclu en 1982

par ailleurs entre la France et l'Union soviétique pour revoir également à la baisse les conditions de vente du gaz soviétique et étaler les livraisons (le Monde du 29 janvier). port et de regazéification, arrive en France à un prix environ 12 % supé-

des achats de la France au cours des - à l'exception du gaz liquéfié algé-dix années précédant 1993, elles ne rien qui, du fait des frais de trans-cubes/an dès 1986) avec une montée en puissance plus lente en 1985 et 1986 notamment. Enfin, une « souplesse » plus importante dans les enlèvements prévus par les contrats anciens, qui ne permettent à Gaz de France de moduler ses achats sans pénalités que de 5 % (alors que le nouveau contrat autorise une variation de - 20 % à +5 %

par rapport aux quantités prévues). La baisse prévisible des coûts d'approvisionnement en dollars de Gaz de France ne devrait toutefois du prix aux consommateurs fran-çais. En effet, elle risque d'être en partie annulée par la hausse des cours du dollar (une augmentation de 1 F du dollar coûte 3.3 milliards de francs) et elle reste partielle, les prix du premier fournisseur de gaz de la France, l'Algérie, restant, en dépit d'une baisse prochaine de 1,5 % environ liée à la diminution des prix du pétrole brut, très supérieurs à ceux des gaz concurrents. La hausse récente des tarifs de Gaz de France (+ 4.5 % au 1º janvier pour les usages domestiques et + 6 % pour les clients industriels) ne devrait donc pas suffire à équilibrer les comptes de l'établissement qui a perdu 9,6 milliards de francs depuis 1980.

### **VÉRONIQUE MAURUS.**

(1) Les achats français de gaz ont été assurés en 1984 à 29,8 % par l'Algérie, 23,9 % pr les Pays-Bas, 15,9 % par l'URSS et 8,3 % par la Norvège, le gisenent de Lacq couvrant encore 21,9 %

des besoins.

(2) 1 million de BTU (British Thermal Unit) = 25 mètres cubes et 0,025 tonnes d'équivalent pétrole.

### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Benerolania and antique and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a second an

### LOUIS VUITTON

Le chiffre d'affaires consolidé 1984 s'établit à 1113 millions de trancs, en augmentation de 34,3 % par rapport à celui de l'année 1983.

Treize magasins ont été ouverts en 1984, dont la plupart dans le courant du dernier trimestre. Après élimination des effets prix (4,2%) et change (7,7%), l'aug-mentation de volume a été de 19.6% par rapport à 1983 (soit 11% à nombre égal de magasins). Au cours de l'année, la Société a poursuivi sa politique de développement des ventes dans toutes ses zones géographiques d'activité, avec un accent particulier sur l'Amérique du Nord et l'Europe. Le programme de développement se poursuit en 1985 dans le même esprit.

### SOCIÉTÉ NAVALE CHARGEURS **DELMAS-VIELJEUX**

Les actions de la Société payale Chargeurs Delmas-Vieljeux seront intro-duites à la cote du second marché de la Bourse de Paris le mardi 5 mars pro-chain. Un total de 277 000 tirres représentant 15,2 % du capital sera proposé aux investisseurs selon la procédure de mise on vente. Le prix d'offre unitair minimum sera de 325 F par titre. Ce prix d'offre de 325 F par action

représente par rapport aux données esti-mées 1984 ;

1,7 fois la MBA paraction, - 5,2 fois le bénéfice courant par

Bien que les comptes 1984 ne soient les encore définitivement arrêtés, la pas encore définitivement arrêtés, la Société navale Chargeurs Delmas-Vieljeux devrait dégager un excédent rut d'exploitation en progression sur celui de l'exercice précédent et la MRA totale devrait être supérieure à 340 mil-lions de F, contre 313 millions de F en 1983. Le bénéfice net comptable devrait ressorur à un niveau de 57 millions de F, soit 31 F par action, rendant possible un dividende de 20 F par action, contre 18 F en 1984.

Les actions introduites auront droit à ce dividende qui, sur la base du prix d'offre minimum, procurerait un rende-ment global de 9,2 %.

### Le Monde PUBLICITÉ FINANCIÈRE Renseignements:

246-72-23, peste 2412

## **CLE CREDIT LYONNAIS**

SITUATION AU **2 JANVIER 1985** 

La situation au 2 janvier 1985 s'établit à 785 309 millions con-

s'érablit à 785 309 millions con-tre 758 083 millions an 30 novem-bre 1984.

Au passif, les comptes d'Instituts d'Emission, Trésor Public, Comp-res Courants Postaux se chiffrent à 38 501 millions de francs et les comptes de Banques, Organismes et Emblissements Financiers à 310 575 millions de francs. Les ressources fournies par la Clientèle totalisent 255 444 millions de francs.

francs.

A l'actif, les comptes de Banques,
Organismes et Etablissements financiers s'élèvent à 293 986 millions de francs, les Crédits à la
Clientèle à 283 392 millions de francs et les compres ordinaires débiteurs de la clientèle à 37 712 millions de francs.

Europartenaires : Banco di Roma. Banco Hispano Americano, Commerzbank

### BAYERISCHE **VEREINSBANK S. A.** (BV FRANCE)

Le 31 janvier 1985, le conseil d'administration s'est réuni pour arrêter les comptes de l'exercice 1984, au siège so-cial de la maison mère, la Bayerische Vereinsbank AG, Munich.

La filiale française du groupe clôture son deuxième exercice social avec un to-tal au bilan de 558,7 millions de francs (1983 : 388,3 millions de francs), et un bénéfice net après provisions, amortisse-ments et impôts de 5 millions de francs

### SOCIAL

### Deux mesures pour le travail à temps partiel

(Suite de la première page.)

Ainsi, le chômeur n'aurait-il aucun avantage à demeurer deman-deur d'emploi. Si, pour une raison quelconque, le nouvel embauché devait quitter son emploi il retrouve-rait l'intégralité de ses indemnités restant à percevoir, calculées sur la base de son premier salaire de résérence, et serait de nouveau considéré comme un demandeur d'emploi pour un travail à temps complet.

Moins originale, la deuxième orientation ne fait qu'aménager les dispositions en vigueur de longue date et déjà améliorées, en juin 1984, sous le nom de contrat de solidarité réduction du temps de tra-

Cette formule, qui a finalement obtenu peu de succès, si l'on en croit les statistiques récentes (vingt et un contrats signés en janvier 1985 pour un effectif de cent vingt-neuf per-sonnes), a souffert des contraintes qu'elle imposait aux employeurs. très réservés.

Certes, toute entreprise qui s'engageait, par accord collectif, à réduire la durée du travail recevait une aide dégressive de l'Etat pendant trois années. Mieux, le montant de la première année avait été reva-lorisé et fixé à 1 000 F ou 1 500 F selon les cas, par heure diminuée et par salarié concerné, ce qui repré-sentait de jolies sommes. Mais, en contrepartie, l'employeur a dû, dans un premier temps, pendant la même période de trois ans, maintenir ses effectifs, puis ne pas provoquer des licenciements économiques, et enfin, sur la proposition de M. Jack Ralite, l'ancien ministre (communiste) de l'emploi, a pu bénéficier d'une tolérance pour les départs en préretraite

ayant été jugés insuffisants, qu'adviendra-t-il de la nouvelle pré-

Incitatif, quoique compliqué, ce système pourrait être encore com-

Pour des raisons à la fois so-

ciologiques et historiques, la

France occupe une position

moyenne, parmi les pays de

l'OCDE, pour les proportions de

salariés occupant un emploi à

temps partiel (8 % de la popula-

tion active en mars 1983]. En norvèga (28,3 %), en Suède

(25.2 %), au Danemark (20,8 %)

et aux Pays-Bas (19,4 %) cette

formule connait un grand succès

confirmé par les statistiques de

l'OCDE qui portent sur l'année

(6,4 %) et surtout l'Italie (2,7 %)

n'y ont guère recours.

Ces assouplissements successifs

sentation décidée par le conseil des ministres? Il s'agit, cette fois, de coupler - la relance d'un effort pour la réduction du temps de travail avec une offensive en faveur du travail à temps partiel. L'entreprise qui, d'un même mouvement, aura signé un accord collectif de diminution des horaires et aura retenu la possibilité, pour des salariés voiontaires, de travailler à temps partiel pourts prétendre à une aide supplémentaire de l'Étal.

plété par une autre mesure. Plutôt que de limiter les réductions d'effectifs autorisées aux seuls départs en préretraite FNE, on pourrait accepter les suppressions d'empioi accompagnées d'un plan social comportant des aides au retour pour les travailleurs immigrés ou le soutien à des reclassements externes, pourvu qu'il n'y ait pas de «licenciements secs».

Jusqu'à présent, le patronat s'est des senils sociaux, soit de s'en remettre aux partenaires sociaux pour pro-

Granda-Bretagne (15,4 %). Se-lon l'enquête emploi de l'INSEE on compte, en France, 1.755 000 salariés qui travail-

lent moins de 32 heures par se-

maine dont 88 % de femmes et,

dans la moitié des cas, avec des

qualifications d'employés. A la

fin janvier, selon les chiffres de

l'ANPE, on comptait d'autre part

142 900 demandeurs à la re-

cherche d'un emploi partiel, soit

8.2 % de plus en un an.

toujours montré prudent à l'égard du travail à temps partiel, le CNPF reprochant au gouvernement son ordonnance de 1982, jugée par trop conteuse en charges sociales. Si le conseil des ministres n'a pas l'intention de revenir sur ce point, on envisage assez facilement, pour le calcul

limité dans son ampleur : le calcul des cotisations de retraite complémentaire qui sanctionne surtout les

Reste maintenant à savoir si, les dispositions ayant été modifiées par le conseil des ministres, et selon une procédure très technique, le travail à temps partiel peut, à petits pas, se

ALAIN LEBAUBE.

• La CFTC est favorable, sous tions, aux mesures pour le travail à temps partiel. — Sans atten-dre le conseil des ministres, la CFTC a fait savoir, le 19 février. qu'elle était . favorable aux mesures prévues » pour le travail à temps partiel Mais, ajoute le communiqué, e l'incitation n'est pas sans risque », et « le recours abusif au temps partiel doit être évité »

la formule à de nouveaux secteurs d'activité annoncée par M. Fabius le 18 février (*le Monde* du 19 février)

La position movenne de la France L'objectif recherché serait de se rapprocher des taux enregis-trés en RFA (10,2 %) voire aux Etats-Unis (14,4 %) ou en

> • M. André Bergeron (FO) critique l'extension des TUC. - Déjà très réservé à l'égard des TUC (travaux d'utilité collective), M. André Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière, s'est déclaré opposé, le 19 février à Laval, à l'extension de

### **AFFAIRES**

### La difficile privatisation des abattoirs d'Amiens

De notre correspondant

abattoirs de la ville d'Amiens, dont le principe a été décidé il y a quelques mois (le Monde du 8 juin 1984) à l'unanimité du conseil municipal avec à sa tête M. René Lamps (PCF), n'est pas encore réa-

On trouve d'un côté l'acheteur potentiel, la SICADA (société d'intérêt collectif agricole de l'Amiénois), qui fait 65 % du tonnage des abattoirs et dont le patron, M. Jean-Pierre Heusèle, a toujours dit que, si l'affaire ne se faisait pas, il irait faire abattre ailleurs, notamment à Arras. On trouve d'un autre côté la société fermière de l'abattoir, la SINEXADA, qui regroupe les professionnels de la viande. Craignant d'être évincés d'abattoirs qui seraient devenus privés, ceux-ci ont porté l'affaire devant la justice, avant l'adjudication qui devait avoir lieu le 17 décembre 1984.

Selon les plaignants, les délibérations du conseil municipal violent notamment « les principes d'égalité des usagers devant le service public et le décret du 15 juin 1961 réglementant les conditions d'exploitation des abattoirs ». La SINEXADA s'insurge aussi contre le fait que la ville ait mis aux enchères cinq millions de francs • un bien évalué par les domaines à

A la municipalité, l'adjoint socialiste négociateur de l'affaire. M. René Anger, ne réfute pas ces chiffres mais souligne que l'adjudication est assortie pour l'acheteur de contraintes bien précises : création de cent emplois avec paiement à la ville de 50 000 francs par emploi non créé, reprise intégrale du personnel (soixante personnes), engagement de réaliser des travaux de modernisation d'un montant de quinze millions de francs, nécessité de garantir une production de 15 000 tonnes et de préserver toutes les activités se trouvant en aval de l'abattage, comme le traitement des boyaux. - Quant au service public, ajoute M. Anger, il est assuré puisque le cahier des charges prévoit que les conditions d'accès à l'abattoir resteront celles d'un abattoir municipal ». Il affirme enfin que le décret de 1961 n'est pas violé - car

Amiens. - La privatisation des la vente de l'abattoir est prévue dans le contrat de plan ; or la loi de plan est plus forte que le décret -.

> Le tribunal de grande instance d'Amiens n'a pas tranché sur le fond. Il a suspendu la procédure d'adjudication et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif qui aura à juger de la validité des délibérations du conseil municipal.

Les élus amiénois ont alors prolongé de trois mois le contrat d'affermage de la SINEXADA et ont esquissé un début de compromis. Dans ce nouveau schéma, la SINEXADA posséderait une minorité de blocage de 34 %, le reste étant détenu par la SICADA.

Reste à déterminer le statut de la future société. Sera-t-elle encore plus ou moins concession de la ville ou sera-t-elle complètement privée ? La question n'est pas tranchée Curieusement, au sein du conseil municipal, ce sont les élus de la majorité qui sont pour la solution privée et les élus de l'opposition pour la solution publique. M. René Anger a qualifié la discussion à ce sujet de · débat théologique. » D'ailleurs les conseillers PR et RPR n'ont pas fait obstacle au vœu préconisant la solution de compromis. Ils se sont contentés de ne pas participer au

Fin janvier la SICADA a fait savoir dans un communiqué qu'elle ne saurait en aucun cas accepter un statut public pour les abattoirs Quand un partenaire économiaue dans quelque branche que ce soit réalise 60 % à 70 % de l'activité, il est normal qu'il ait, plus que tout autre, son mot à dire, indique-t-elle La privatisation permet un investissement beaucoup plus rapide qu n'est pas supporté par les contribuables. Face aux évolutions techniques et technologiques de la filière viande, il devient indispensable de maitriser les différents maillons de la chaîne pour garantir aux consommateurs la qualité finale du

La SICADA menace toujours d'aller faire abattre ailleurs si son développement ne peut se réaliser grâce aux abattoirs d'Amiens.

MICHEL CURIE.

### LA RÉFORME DU CODE DE LA MUTUALITÉ

### Une incitation au développement des mutuelles

Le jeudi 21 février, au conseil supérieur de la mutualité, M™ Georgina Dufoix, ministre des affaires sociales et de la solidarité, présentera les premiers éléments de la réforme du code de la mutualité annoncée au conseil des ministres du 14 novem-bre dernier: une réforme mutualiste, de caractère juridique, mais importante pour la nombreuse collectivité. Un projet de loi doit être soumis au Parlement lors de la session de printemps.

Les dispositions législatives nouvelles suivent, à très peu de choses près, les recommandations d'un groupe d'études, formé de représen-tants de l'administration et de la mutualité, réuni au début de l'année dernière sous la présidence d'un

Les industries de l'armement font

vivre en France un total de 400 000 travailleurs, soit 1,3 % de la

population active ou encore 5,6 % de

l'effectif industriel national. Avec un chiffre d'affaires annuel supé-

rieur à 86 milliards de francs, cette activité représente 2,5 % du produit

intérieur brut marchand, et elle est

en croissance régulière depuis la décennie 70, à un rythme de 5 à 6 % par an en volume. L'exportation se

maintient à 40 % du chiffre

Ces évaluations figurent dans une

étude que le ministère de la défense

vient de consacrer à une série d'ana-lyses des données économiques sur

Dans l'industrie d'armement,

l'emploi se répartit entre 300 000 travailleurs directement

mobilisés par la fabrication des

matériels et 100 000 autres impli-

qués dans les achats courants néces-

saires à la construction des arme-

ments (matières premières et

composants électroniques). Ces esti-mations ne représentent pas pour autant le total des emplois créés par l'activité de défense en France, qui s'élèvent à 1 112 000 si on ajoute

aux effectifs de l'armement les

effectifs, civils et militaires, sous les

drapeaux et certains effectifs induits

Si l'on exclut les matériels des forces nucléaires qui restent inter-

dits à l'exportation, note encore le ministère de la défense, c'est près de

hors de l'armement.

es dépenses militaires.

d'affaires.

L'exportation représente

40 % de la production

conseiller d'Etat, M. Pierre Morisot. Elles visent à alléger les tutelles sur les mutuelles et à faciliter leur développement. Celles-ci disposeront explicitement de la pleine capacité civile. Elles pourront notamment acquérir, vendre des locaux ou des immeubles et, dans la limite d'un certain plafond, faire des emprunts sans autorisation préalable de l'administration : une simple déclaration suffira. De même les modifications de statut pourront être approuvées par accord tacite.

La loi reconnaît aussi la possibilité pour les mutuelles de créer des établissements ou des services sanitaires, médico-sociaux, sociaux ou culturels (cliniques, centres médi-

d'armement qui sort des frontières nationales. Ce qui représente 5 % de

l'ensemble des exportations de la France et 17 % de ses exportations de biens d'équipement. La France occupe le troisième rang mondial, loin derrière les Etats-Unis et

l'Union soviétique, constate encore

Cette analyse officielle fait état,

enfin, de la place de la recherche de

défense dans l'ensemble des

ment financées chaque année par

Sur les quelque 20 milliards de

francs consacrés par le ministère de la défense au financement de la

recherche et développement, 12 mil-

liards (soit 60 %) profitent aux entreprises et représentent 22 % de leur financement en la matière, et

les 8 milliards de francs restants (soit 40 %) bénéficient aux établis-sements publics, représentant 17 %

de leur financement en ce domaine. L'Etat, constate le ministère de la

défense, finance environ 66 % de la

recherche en France et, à lui seul, le

ministère de la défense, en fait 20 %.

recherche militaire vont à l'électro-nique (25 %), au nucléaire (21 %), aux engins (21 %) et à l'aéronauti-que (19 %). Le reste se répartit en

faveur des armements classiques

(munitions), des constructions et

armes navales, et des véhicules ter-

Pour l'essentiel, les moyens de la

l'étude du ministère.

caux ou dentaires, pharmacies, cen-tres d'optique, établissements pour jeunes, personnes âgées, convaiescents on handicapés, centres de vacances, de voyages, aides au loge-ment...), de s'allier pour cela à des collectivités ou à des associations ou de jouer pour celles-ci le rôle de prestataires de services. Une façon de signifier la diversité des activités des mutuelles : on est bien au-delà des « œuvres sociales » de jadis. Comme en matière de tutelle administrative, il s'agit d'une légalisation et d'un élargissement de la prati-que: selon le rapport Morisot, les unelles gèrent déjà, entre autres,

plus de deux cents centres d'optique. autant de cabinets dentaires, soixanto-six pharmacies, une centaine de centres de vacances et de ioisirs divers... En échange, elles devront respec-DANS L'INDUSTRIE DE L'ARMEMENT

ter certaines obligations notamment financières : s'affilier à un fonds de garantie, et, pour les plus impor-tantes (1), posséder des commissaires aux comptes. Particulièrement attendues par

les organisations mutualistes : les dispositions qui touchent aux relations - à la concurrence - avec les compagnies d'assurance. Comme celles-ci, les mutuelles auront explicitement le droit de faire de la . prévoyance collective ., c'est-à-dire de proposer des contrats de groupe pour l'invalidité, le décès, la retraite, alors que l'adhésion à une mutuelle est normalement individuelle. Elles pourront même faire du démarchage, à condition de ne pas faire appel à des agents rémunérés.

Contrairement à ce que demande la Fédération nationale des mutuelles de travailleurs (FNMT), il n'est pas question de donner aux mutuelles le monopole des prestations complémentaires de la Sécurité sociale en cas de maladie. Mais un « code de bonne conduite » est actuellement en préparation, et la - toilette » du code de la mutualité doit - logiquement - être complétée par une révision du code des assurances de façon que les appellations scient claires, le terme de « mutuelle » devant caractériser les groupements qui sont régis par le code de la mutualité.

**GUY HERZLICH.** 

(1) On comptait en 1981 près de 7000 mutuelles, mais 738 représentaient plus de la moitié des effectifs et versaient 95 % des prestations. Leur nombre, de surcroît, ne cesse de diminue tandis que leur taille augmente.

### La canne à pêche francaise menacée par les Japonais

(De notre correspondant) Tours. - Le marché de la canne à pêche est menscé par la concurrence asiatique. Le numéro un en France, Garbolino, et-Loira), en fait la triste expé-

En septembre 1984, M. Michel Debré, ancien premier ministre, s'était inquiété officiellement de l'implantation en France d'un fabricant japonais. Dans sa l'une des plus importantes so-ciétés françaises, Pazon et Mi-chel. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'inquiétude : le Japon et même la Corée sont là et font pression. If y a un an, chez Garbolino c'était l'euphorie. Installée en 1969 en Touraine, absorbée en

1975 par le groupe français Visillard-Migeon et C\*, l'entre-prise ne cassait de croître. Ses effectifs étaient passés, en dix ans, de soixante à cent cinquante-deux salariés. Le lessait cent quatre-vingt mille cannes à pêche, dont un tiers à l'exportation, et proposait un produit haut de gamme fabrique à partir de carbone et de bore, au prix de 5 000 francs l'unité. Mais Deliwa, premier fabricant

jeponais, s'est intallé à Rouen, créant cent emplois, et une société coréenne, Silstar, a implanté un entrepôt à Joué-les-Tours (indre-et-Loire). Conséquence : le marché est envahi par des produits beaucoup moins cher et de moins bonne qualité. Mais, en période de crise, le prix prévaut souvent, et les pêcheurs mordus ont fini par mordre aux hameçons japonais

Ajoutons à cette concurrence déloyale une saison médiocre ainsi qu'un temps déplorable, et I'on aura l'explication d'une chute des commandes de 18 %

Garbolino vient donc de ré duire son personnel : sept dé-parts en préretraite et neuf licenciements, Pour M. Trafikant, directeur de l'entreprise, il n'est pas exclu que ce mouvement s'accentue si les tentatives de diversification (mâts de planche à voile) ne se révèlent pas payantes. « On a créé cent emplois à Rouen, ajoute-t-il, mais on va en supprimer autant, sinon

ALEXIS BODDAERT.

## Avec Air France, combien avez-vous de possibilités de gagner l'Amérique du Nord chaque semaine?



Un billet Air France pour l'Amérique du Nord. c'est 48 fréquences par semame au départ de Paris vers New York, Washington, Houston, Chicago, Los Angeles, Anchorage, Montréal et Toronto. Un billet Air France, cela veut

dire: des exclusivités sur les États-Unis comme le premier vol pour New York (10 h 30), Los Angeles. Chicago et Houston sans escale, Washington en direct et bien sur le Concorde avec son décor tout neuf et ses «nouveaules» gastronomiques.

L'Amérique avec Air France, c'est aussi, grâce aux accords avec les compagnies locales, le plus grand réseau intérieur américain au départ de Paris. Le billet Air France, c'est vraiment l'Amérique.

Le billet tous services

WELOCK MAPDEN. - 1 TOTAL TOTAL MARKET geranger: -- es Hengitt Erran Land TOTAL OF M. AND SELECT de Hong them had been to be the ig trans or not reches t Esercia muse rubembure de Essent of M. Anco. basés

légère hau**sse** 

to Both terrains de 0.15

a Bour

este cepen de vite

codes da cod

Total Miles

The second of th

The state of the contract of t

distribution of the second of

ment a peine 5

25% le P

Primage A

ennere des etts

des peru

artiers &

The same of the sa

S. e marché

de l mail a Cav. e

St. 2012 10 F & 98

F & 98 metian

gamert is jasiele.

and the same of th

The same of au loke

grand and a second of the p

Minne Devanter and

LA VIE

suiter: Lond

.... en kaus

to the northern

ne et Mé

WY DU MAPCHE MON



rs cauve gif française Male par les Japez 海 Van 

and the second

The Division of 1 14

250 97 20 87

1: 1-1:12.12 

. A Tamestra g

File 17 and 18me the THE PERSON NAMED IN

172 127

7 07 TEGES

70.00

The Politic E

1 1881 148 1 1 9 7

A Service Date of Table The second of th

and the state of the state of

in an add • 21. m∈Z

27 meng:

1,2459002

\_\_\_\_

30 FB . .

\* - - - -9.

E', .

are . 94-t. .

3<u>4 4 44</u> 54 7 =

í\_r · į.

::: . . .

ž 7.

---

41. ...

Fr off 2 

÷ .: • • •

} • ··

:- -

...

4 5 5 50

1

1 + m

<del>(1.5.2</del> 7: --

\*#\*\* - ·

3 <del>4 . . . . .</del>

*€* ''' . .

11-21-22 \_\_-

## MARCHÉS FINANCIERS

### **PARIS**

19 février

### Légère hausse

A peu de chose près, la Bourse de Paris a regagné mardi le terrain perdu la veille avec une hausse de 0,15% au coup de cloche final. Sensiblement réduit par rapport à la normale, le volume d'affaires reste cependant étoffé pour cette période de vacances (285 millions de P traités lundi) sur les valeurs fenogies autés u PM

(285 millions de P traités lundi) sur les valeurs françaises cotées au RM avec des chiffres d'affaires importants sur Presses de la Cité, BSN, Source Perrier, ELF-Aquitaine et Mérieux. Mieux: l'indice CAC a battu un nouveau record en s'inscrivant à 201,5.

En hausse de plus de 4%, CGIP et Dassault se sont établis à leur plus haut niveau de l'année. Il est vrai que, pour cette dernière notammen, le marché est très étroit, à peine 5% des actions Dassault étant à l'heure actuelle réparties dans le public. Parmi les autres titres en hausse, on relève DMC, Esso. Facom, Europe-I, Renault (participation), Primagaz.

A l'inverse, Roussel, Mumm,

Renault (participation), Primagaz.

A l'inverse, Roussel, Mumm, Ciments Français, Costmeg, Navigation Mixte, Lyonnaise des eaux perdent 1 % à 3 %. De son côté, SGE-SB perd près de 1 % alors que Saint-Gobain vient d'annoncer la prise en compte par le groupe des pertes très importantes (1 100 millions de francs) subies en 1984 par sa filiale, confirmant ainsi ce que les boursiers escomptaient au sujet de cette entreprise, l'un des grands noms du bâtiment et des travaux publics. Sur le marché de l'or international, le cours de l'once a régressé à 302,90 dollars l'once (contre 304,95 la veille) dans la City. A Paris, le lingot a gagné 150 F à 98 100 F, tandis que le napoléon mettait 4 F à son actif à 577 F.

Par ailleurs, la société textile

Par ailleurs, la société textile Devanlay, qui devait faire son appar-tion le 19 février, a vu son introduction reportée au 25 courant en raison de l'abondance des ordres d'achats 10,69 millions d'actions au total alors que 120 000 titres Devanlay seulement étaient mis à la disposition du public.

### **NEW-YORK**

### Plutôt baissier

Wall Street a rouvert ses portes, mardi, après trois jours de fermeture, en raison du chômage observé, la veille, pour la commémoration du Washington Birthday. Mais ce repos forcé n'a pas fourni au marché l'occasion de récupérer ses forces. Les courants d'affaires ont sensiblement diminué, et, comme bien souvent en parcille situation, la tendance a été irrégulière et plutôt orientée à la baison.

Si l'inde.

Si l'indice des industrielles n'a perdu que 1,43 point à 1 280,58, le bilan de la journée a été franchement négatif. Sur 2012 valeurs traitées, 905 ac sont repliées, 653 out monté et 454 n'ont pas varié. ont monté et 454 n'ont pas varié.

Les professionnels ne paraissaient pas surpris par cette relative nonchalance. A leur avis, le marché bute sur la barre psychologique des 1 300 et prend un peu de recul pour, un peu plus tard, être en meilleure posture pour la franchir. Un broker > disait qu'il ne serait pas étonné de voir la situation se poursuivre quelque tempa, car « les têtes d'affiche, qui se sont pour l'instant effacées, ne font plus office de courrole d'entralement » « Les ingrédients d'une nouvelle hausse ne sont pas

| résois », ajoutait un gé<br>Pourtant, avant l'ou<br>ment du commerce av                               | rant de portefeuilles.<br>Iverture, le départe- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| mises en chantier de lo<br>menté de 14.9 % en ian                                                     | gements avaient aug-<br>ivier. Mais ce facteur  |
| n'a, semble-t-il, pas és<br>susciter des initiatives<br>sur 90,40 millions<br>106.47 millions vendres | de titres, contre                               |
| - •                                                                                                   |                                                 |

| VALEURS               | 15 fés. | 19 th.  |
|-----------------------|---------|---------|
| Alcoe                 |         | 38 1/8  |
| AT.T                  |         | 21 1/2  |
| Boeing                | 65 1/8  | 84 1/4  |
| Chase Meninettan Bank | 54 1/8  | 53 5/8  |
| Du Post de Nemours    | 53 3/4  | 53 5/8  |
| Eastmen Kodak         | 69 1/2  | 68 3/4  |
| Exp                   | 47 3/8  | 47 1/4  |
| Ford                  | 45 5/8  | 45 1/4  |
| General Bectric       | 63 1/8  | 63 1/2  |
| Georgi Foods          | 69 1/2  | 59      |
| General Motors        | 78 179  | 78 5/8  |
| Goodyear              | 28 1/2  | 28 3/8  |
| 18.10                 | 131 5/8 | 131 7/B |
| 17.7a                 | 33 3/8  | 33      |
| Mobil Cil             | 27 3/4  | 27 7/8  |
| Pfizer                | 39 7/8  | 40 1/8  |
| Schlumberger          | 41 5/8  | 421/4   |
| Texaco                | 35 1/2  | 35 5/B  |
| UAL Mc                | 46 5/8  | 46 5/8  |
| Union Carbida         | 39 1/2  | 39 5/8  |
| U.S. Steel            | 28 1/8  | 277/8   |
| Westinghouse          | 31 3/4  | 31 3/8  |
| Хакок Согр.           | 45 1/2  | 45 1/2  |
|                       |         |         |

### LA VIE

WHEELOCK MARDEN. - L'hom d'affaires de Singapour, M. Khoo Te Puat, fait monter les enchères pour la pri de contrôle de Wheelock Marden, un d plus importants groupes de Hongkong, am ligrant l'offre de rachat lancée, à la veil du week-ead, par l'armateur local Y.K. Pr La proposition de M. Khoo est supérieu de 6 % au prix de son rival de Hongkong.

La bataille avait commencé, jeudi 14 lévrier, avec l'annonce de l'offre publique d'achat par M. Khoo, l'homme le plus riche de Singapour, qui s'est vu doubler deux jours plus tard par Sir Y.K. Pao, l'un des hommes les plus riches de Hongkong, avec une mise supérieure de 10 % à la sienne.

La société de M. Khoo, basée à Houg-kong, Falwyn Co, a samoncé qu'elle offrait

### INDICES QUOTIDIENS

Wheelock Marden, tandis que Sir Y.K. Pao en contrôle 34 %.

COMPAGNIE GÉNÉRALE MARI-TIME. - La CGM vient de mettre en service deux nouvelles linisons commerciales régulières avec les Etans-Unis et le Canada, comportant des escales hebdomadaires à

| BOU                            | RS               | E                | DE PA                              | RI             | S                | Con                            | pt               | an              | t                                      |                       | 19              | FEV                  | RII                     | ER       |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------|
| VALEURS                        | %<br>du nom.     | % du<br>coupos   | VALEURS                            | Cours<br>paic. | Densier<br>cours | VALEURS                        | Cours<br>préc.   | Denier<br>cours | VALEURS                                | Copy<br>pric          | Demier<br>cours | VALEURS              | Cours<br>préc.          | Demier   |
| 3%<br>5%                       | 27 20<br>43 90   | 1 157<br>0 260   | Epargne de Prance                  | 310<br>618     | 616              | Sanelle Machenge<br>S.E.P. Ind | 314<br>188       | 320<br>188      | SECOND                                 | MAR                   | CHÉ             | Hors                 | s-cote                  |          |
| 2 % amort, 45-54               |                  | 1888             | Eurocour                           | 905            | 905              | Serv. Squip. Villa.            | 34 50            | 33              | AGP-RD                                 | 1770                  | í 1821          | I Aless              | s 221                   |          |
| Emp. 7 % 1973                  | 7805             | '**              | Europ. Accurage                    | 36             | 3696             | Sei                            | ##~              | 1 22            | Cabacan                                | 349                   | 349 50          | Aleer                | 295                     | •        |
| Emp. 8.80 % 77                 | 118 50           | 6582             | Elequit                            | 580            | 580              | Sei                            | 352              | 362             | COME                                   | 750                   | 751             | Cellulose du Pie     | 75 50                   | 76       |
| 9,60 % 78/93                   | 96 20            | 5 987            | 2007                               | 1800           | 1600             | Singa-Alcatel                  | 523              | 531             | C. Engle, Elecz                        | 304                   | 302             | CEN                  | 1 10                    | l        |
| 9,80 % 78/88                   | 97 40            |                  | Ferm. Victor (Ly)                  | 106<br>153 80  | 105<br>147.50    | Simin<br>Sich (Plant, Hibrian) | 168<br>256       | 167             | Data                                   | 280                   | 250             | Cockery              | 28                      | J        |
| 10,80 % 79/94                  | 98 30            |                  | 200                                | 113 50         | 114              | SMAC Acidest                   | 200<br>125       | 125             | Deuphin O.T.A                          | 2000                  | 2000            | C. Sabi, Saine       | 110 50                  |          |
| 13,25 % 80/90                  | 103 90           | 9571             | Feet                               | 434 "          | 436              | Stá Gánárala (c. ital.)        | 580              | 178<br>178      | Ripacchi                               | 560                   | 56D             | Coparex              |                         | 500      |
| 13,80 % 90/87<br>13,80 % 81/89 | 106 40           |                  | Focus (Chilt. and                  | 1000           | 990              | Sofal femalics                 | 515              | 499             | Goy Degrance                           | 740                   | 740             | F.B.M. 0.3           | 70                      | 3 50     |
| 16,75 % 81/87                  | 108 50<br>112 15 | 1 361<br>7 480   | Foncies (Ca)                       | 319            | 328              | Sofio                          | 230              | 230             | Meric immobiler                        | 338                   | 337 50          | وبينا ها             | 80                      |          |
| 16,20 % 82/90                  | 127 15           | 1687             | Forc. Agache-VI<br>Forc. Lyosophia | 271<br>1861    |                  | Solicomi<br>S.O.F.LP. (MD)     | 587<br>92        | 587             | Micelup Misse<br>MMR                   | 220 20<br>400         |                 | Me                   | 195                     |          |
| 16 % juin 82                   | 11706            | 11 222           | Foocia                             | 281            | 284              | Sofmoi                         | 921              | 92<br>906       | Om Gest. Fig.                          | 290 60                | 400<br>280 50   | Profils Tubes Est    | 1 52                    | 122 10   |
| EDF. 7.8 % 61                  | 143 50           | 1 104            | Forces Strathours                  | 230            | 230              | Souther Autor.                 | 130              | 135.20          | Petit Bateta                           | 331                   | 335             | Riccin               | 128                     | 122 70   |
| EDF. 14,5 % 80-92              | 104 50           | 9 548            | Forture                            | 1271           | 1250             | Sovebal                        | 650              | 665             | Petroficez                             | 730                   | 725             | Romento N.V.         | 125 10                  | 124 10   |
| Clu. France 3 %                | 139 60           | l                | Fougeralle                         | 58 90          | 59 90            | Societies                      | 140              |                 | Pochet                                 | 1520                  | 1520            | Sabi, Modilion Corv. | 76                      |          |
| CHB Bount jans. 82 .           | 102 55           | 1 842            | Franco LAJILD                      | 190            | 196              | SPI                            | 396              | 386             | Poron                                  | 331                   | 318             | SP.R.                | 174                     | l ::::   |
| CNB Parities                   | 102 70           | 1642             | France (La)                        | 1152<br>229    | 1155             | Spie Berignoties               | 190              | 190             | SCRPM                                  | 325                   | 324             | There of Mahouse     | 91                      | l ::::   |
| C/8 Saz                        | 102 75           | 1 642            | Francesies Bul                     | 1129           | 224<br>1106      | Stem                           | 403<br>1275      | 401<br>1250     | Salbus                                 | 202                   | 210 BOd         |                      | 43                      | 1        |
| CNI jany. 82 ,                 | 102 55           | 1 942            | From Pari Renard                   | 678            | 726 d            | Testre-Agenitus                | 512              | 492             | Some                                   | 776                   | 790             | Lifer                | I 336                   |          |
|                                |                  |                  | BAN                                | 2950           | 2738             | Tour Edited                    | 374 40           |                 |                                        |                       |                 |                      |                         | •        |
| VALEURS                        | Cours            | Decreier         | General                            | 610            | 612              | Ufiner S.M.D                   | 93 60            | 93              |                                        | 4                     |                 |                      |                         |          |
| VALEURS                        | onéc.            | COUTS            | Ger at East                        | 1406           | 1421             | Ugimo                          | 324              | 319             | VALEURS                                | Enterior<br>Francisco | Rachet          | VALEURS              | Écrimica<br>Frais incl. | Rachet   |
|                                | ····             |                  | Genty S.A                          | 440            |                  | Ugina Синципп                  | 42               | 43 70           |                                        | ITE IIIG.             |                 |                      | HAR BOL                 |          |
| Actions a                      | 1 0070           | -tourt           | Gér. Arm. Hold<br>Gerland Oxi      | 54 30<br>580   | 56 50d<br>580    | Unicel                         | 748<br>131       | 739<br>131      | 1                                      | _                     |                 |                      |                         |          |
| LICHOID GI                     | a count          | Manir            | Géralet                            | 300            | 384              | UAP.                           | 3450             | 2313            | l .                                    | 5                     | ICAV            | / 19/2               |                         |          |
| Aciera Pescucit                | l 114 1          | 1 118 BOd        | Gr. Fig. Cometr.                   | 284            |                  | Cirion Brasseries              | 67               | 69 70d          | l                                      |                       |                 | •                    |                         |          |
| AGF & Cast                     | 1498             | 1 16 500<br>1426 | Gots Mont. Cockell                 | 100            | I                | Union Hubit                    | 374              | 374             | Actions France                         | 20579                 |                 |                      | 122                     | 116 47   |
| AGP. Vie                       | 8610             | 9480             | Gds Mod. Peris                     | 388            | 390              | Un. Iron. France               | 380              |                 | Actions-knotties<br>Actions affections | 291 27<br>418 50      |                 | Leffitte or legae    | 121978 63<br>685 64     |          |
| Aur. Inc. Mades.               | 77               | 75               | Groupe Victors                     | 1505           | 1530             | Urz. Incl. Creidit             | 400              | 401             | Actions success                        | 43034                 |                 |                      | 229 87                  |          |
| Agree                          | 63               | 63               | 6. Transp. Incl                    | 188 80         | 184              | Usinor                         | 5 50             |                 | A.G.F. 5000                            | 282 18                |                 | Laffitta-Jacca       | 228 68                  |          |
| André Roudière                 | 378              | 362.90           | Heachineon                         | 290<br>297 90  | 249 50o          | UTA                            | \$03             | 805             | Adimo                                  | 455.91                | 435.24          | Laffith-Obje         | 1 150 05                |          |
| Applie Hydraul                 | 318              | 316 30           | Hydro-Energie<br>Hydroc St-Danis   | 45             | 319 10<br>43     | Vicat                          | 310 50<br>102 90 | 311<br>99       | A.G.F. Interfereds                     | 381 75                |                 | Lefito-Pleasants     | 1111831 81              |          |
| Abel                           | 69 70            | 67 90            | Immindo S.A                        | 290            |                  | Waterman S.A                   | 339              | 340             | Alasii                                 | 225 80                |                 |                      | 201 35                  |          |
| Antale                         | 937              | 948              | immirvett                          | 240            |                  | Brans, du Marco                | 165 50           |                 | ALTO                                   | 199 22                | 190 194         | Latina-Tokyo         | 1021 61                 | 976 15   |
| At. Ct. Lore                   | 960              | 9 20             | immobal                            | 376 20         |                  | Brass, Count-Afr.              | 27 50            |                 | American George                        | 505 58                | 482 94          | Lion-Associations    | 10963 12                | 10863 12 |

|                    | 10 (55.          | 10 101           |
|--------------------|------------------|------------------|
| Alcog              |                  | 38 1/8           |
| AT.T               |                  | 21 1/2           |
| Boeing             | 66 1/8<br>54 1/8 | 84 1/4<br>53 5/8 |
| Du Pout de Nomburs |                  | 53 5/8           |
| Eastmen Kodek      | 69 1/2           | 88 3/4           |
| EDON               |                  | 47 1/4           |
| Ford               |                  | 45 174           |
| General Electric   | 63 1/8           | 63 1/2           |
| Georgi Foods       |                  | 59 '~            |
| General Motors     |                  | 78 5/8           |
| Goodwar            |                  | 28 3/8           |
| LB.M.              | 131 5/8          | 131 7/B          |
| 17.7.              | 33 3/8           | 33               |
| Mabi Cil           | 27 3/4           | 27 7/8           |
| Pfizer             | 39 7/8           | 40 1/8           |
| Schlamberger       | 41 5/8           | 42 1/4           |
| Texaco             |                  | 35 5/B           |
| HAL inc            |                  | 46 5/8           |
| Union Carbida      |                  | 39 5/8           |
| U.S. Steel         | 28 1/8           | 277/8            |
| Westinghouse       |                  | 31 3/8<br>45 1/2 |
| Xarox Corp.        | 45 1/2           | 10 1/2           |

| = | D | <b>LS</b> | : | SU | CI | t l | I ES |  |
|---|---|-----------|---|----|----|-----|------|--|
|   |   |           | - | _  |    |     |      |  |
|   |   |           |   | _  | _  | _   | _    |  |

| me   | 7 dollars de Hongkong pour les actions A de |
|------|---------------------------------------------|
| ech  | Wheelock, contre les 6,60 dollars de        |
| rise | Sir Y.K. Pao. La nouvelle offre faisait     |
| des  | monter le prix total des actions Wheelock à |
| mé-  | 2,4 milliards de dollars de Hongkong        |
| ille | (307,6 millions de dollars US).             |
| ao.  | \$ 701 - 100 - 110 46-1-                    |
| urç. | M. Khoo décient, selon ses propres décis-   |

jours fixes dans le port du Havre.

DEVANLAY SA. - L'introduction. mardi 19 février, sur le second marché de la Bourse de Paris, des actions de la société Boarse de Paris, des actions de la société Devanlay (Lacoste, Jil, Scandale, Timewear, Exciting, Nursery, Orty, Polichinelle, etc.) a du être reportée au 25 février, en raison du vií succès rencontré par l'opération. 120 000 actions Devanlay étaient proposées au prix d'offre minimum de 470 F. Or les demandes d'achats (et non de ventes, comme indiqué par erreur dans le bulletion de Bourse du 19 février) ont porté sur 10,69 millions de titres. Pour le seconde tentative, la procédure de l'offre publique de vente a 6té choisie de façon à éviter un retour à des excès qui rendraient la cotation impossible.

|     | Agr. Inc. Mades         | 77            | 75             | Groupe Victoire                     | 1505            | 1530           | Use Incl. Credit                      | 400              | 401             | Addicard               | 43034               | 150 974              | Leffitte França                       | 229 87             | 219 43             |
|-----|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|     | Аптер                   | 63            | 63             | 6. Transp. Ind                      | 188 80          |                | Usinor                                | 5 50             |                 | A.G.F. 5000            | 282 1B              | 26938                | Latitu-Japon                          |                    | 218 29             |
| ٠ ا | André Roudière          | 378           | 362.96         | Heachinece                          | 260             | 249 BOo        |                                       | <b>603</b>       | 805             | Aglino                 | 455.81              | 435.24               | Laffeta-Obig.                         | 150 03             | 143.23             |
| ٠   | Applic Hydraul          | 318           | 316 30         | Hydro-Energie<br>Hydroc, St-Danis   | 297 90<br>46    | 319 10<br>43   | Vicat                                 | 310 50<br>102 90 | 311<br>99       | A.G.F. interfords      | 321 75              | 364.44               | Lefita-Flexagets                      | 111831 81          | 111520 25          |
|     | Abe                     | 69 70         | 67 90          | Immindo S.A                         | 290             | 30 i 60        | Virax<br>Wateumen S.A                 | 339              | 340             | Aladi                  | 229 80              |                      | Laffeto-Rend                          |                    | 192 22             |
| ٠   | Artole                  | 937           | 948            | femicrest                           | 240             | 235            | Grass. do Marco                       | 155 50           |                 | ALTO                   | 199 22              |                      | Lattime Tokyo                         | 1021 61            | 976 19             |
| -   | At. Ct. Loins           | 960           | 9 20           | immobal                             | 376 20          | 378            | Brees, Count-Afr.                     | 27 50            |                 | Aminima Georges        | B05 58              | 492 94               | Lion-Associations                     | 10963 12           | 10963 12           |
| 1   | Accordat-Ray            | 96 10         | 94 10          | immobergue                          | 728             | 700            | Diem, Comercia.                       | 21 54            | س ا             | AHL                    | 233 70              | 223 10               | Lico-Institutionals                   | 21804.59           | 21550 71           |
|     | Avesir Publicité        | 1033          | 1055           | Iranch, Marsalle                    | 3630            | 3551           | 1                                     |                  |                 | Aunc Stitmeni          | 12132 04            | 12071 68             | Liampies                              | 58212 97           | 57636 60           |
| . 1 | Bain C. Monaco          | 141 10        | 179            | Immosco                             | 620             | 425            | ( .                                   | _                |                 | Amorie                 | 22182 59            | 22182.59             | Listet portaleside                    | 509 10             | 494.27             |
|     | Banania                 | 541           | 580 d          | Industrialis Cia                    | 1426            | 1400           | ( Etrar                               | ng <b>ëre</b> s  | 5               | Dourse Investige       | 333 27              | 318 16               | Mondaie investigaen.                  | 368 12             | 3SB 12             |
|     | Banque Hypoth. Eur.     | 334           | 330            | Invest. (Sai Cast.)                 | 910             | 925            | i .                                   | •                |                 | Bred Associations      | 2257 48             | 225073               | Monecia                               | 56884 27           | 56884 27           |
|     | B.G.I. lax Sogapal .    | 240           | 241            | Jaeger                              | 158 40          |                |                                       |                  |                 | Capital Plus           | 1405 79             | 1406 79              | Multi-Obligations                     | 423 32             | 404 12             |
|     | Blacz-Ovest             | 619           | 520            | Lafetto-Bail ,                      | 395             | 390            | AESAkzo                               | 309 90           | 310 10          | Columbia (see W.1.)    | 74506               | 711 274              | In                                    | 11032              | 105 32             |
| - 1 | B.M.P. Intercontin      | 152           | 152            | Lambert Fries                       | 64 10           | 63             | ALTO                                  | 310              | 315             | Connections            | 30168               | 290.06               | Herio-Aeroc                           | 6067 95            | 6075 80            |
|     | Bénédaine               | 2590          | 2600           | Lampes                              | 138 30          | 137            | Alcan Alem                            | 1150             | 1140            | Contral court terms    | 10338 55            | 10336 554            | 1                                     | 13294 35           | 13162 73           |
| 1   | Bon-Marché              | 238           |                | La Brosse-Dupont                    | 248 60          | 249 90         | American Brands                       | 740              | 745             | Cortes                 | 965 24              | 940 58               | Natio locar                           | 958.66             | 916 14             |
| ,   | Ca≝                     | 535           | 536            | Litte Dormites                      | 321 50          | 322            | Arn. Prescribes                       | 630              | 745<br>630      | Credister              | 412 29              | 383 59               | Natio-Objections                      | 457 49             | 435 74             |
| - 1 | Cambodge                | 325           | 330            | Locabell Impob                      | 590             | 575            | Arbed                                 | 255              |                 | Croiss. Istractif.     | 413 08              | 394354               | Netio. Phonometrs                     | accez 60           | 60062 60           |
| 1   | CAME                    | 106           | 105            | Loca-Expansion                      | 313             | 306            |                                       | 135              | ,               | Désolter               | 1191075             | 11910 75             | Natio Valents                         | 647 47             | 522 64             |
| 1   | Carresson Bern          | 177           | 170            | Locatinancière                      | 367             | 367            | Basco Central                         | 114              | 114             | Dropot France          | 378 95              | 381774               | Oblicosp Sicar                        | 1125 07            | 1103 99            |
|     | Cacoo, Pedang           | 462           | 465            | Locatel                             | 358             | 355            | Bezzo Santander                       | .82              | .83             | Drougt-Investige.      | 765 09              | 721354               | lag'                                  | 1132 11            | 1080 77            |
|     | Carbone-Lorraine        | 182           | 179            | Lorchez (Phyl)                      | 121             | 121            | Boo Pop Espanol<br>Besque Ottomene    | 130<br>840       | 130             | Oracet-Sécurité        | 202 27              | 193 104              | Obform                                | 152 24             | 149 99             |
|     | Carmand S.A             | 488 50        | 499            | Louis Vision                        | 715             | 720            | B. Régl. Internet.                    | 27000            | 26600           | Drougt-Selection       | 123 57              | 11797                | Driest-Gestion                        | 112.31             | 107 22             |
| -   | Cares Requefort         | 1052          | 1062           | Logine                              | 770             | 780            | Barlow Read                           | 56               | 2000            | Ecorpie                | 248 90              | 237 B1               | Padigue St Hanné                      | 425 51             | 406 31             |
| -   | CEGFig                  | 329           | 320            | Luchaire S.A                        | 388             | 383 d          | Blevecor                              | 90               | 87 10           | Courte                 | 55689 03            | 56677 87 e           | Parautuce                             | 567 54             | 541 80             |
|     | CEM                     | 37            | 38             | Machines Bull                       | 51              | 23.02          | Blyvtor                               | l                |                 | Epercount Scay         | 8888 75             | 8849 83              | Peritos Epergre                       | 13185 77           | 13133 24           |
|     | Cantac. Blanzy          | 923           | 925            | Magasins Uniprix                    | 112             | 112            | RF. Lambert                           | 353              | 351 50          | Epergoe Associations . | 24886 28            | 24811 84             | Parkers Gestion                       | 678 63Í            | 552 39             |
|     | Construct (Ny)          | 112           |                | Magnent S.A                         | 72<br>174       |                | Calend Holdings                       | .95_             | 96              | Epargra-Capital        | 631814              | 6255.58              | Parinciae Rotain                      | 1326 33            | 1300 32            |
|     | Carabeti                | 41            | 41 80          | Histocaine Cie                      | 38              | 36 60          | Canadian-Pacific                      | 471 20           | 472 20          | Epergne-Croiss.        | 1381 99             | 1319 32              | Phonix Placements                     | 255 57             | 254 30             |
|     | CF.C                    | 284 40        | 274 60         | Métal Déployé                       | 385             | 362            | Dert. and Kraft                       | 565<br>985       | 998             | Estrate belate,        | 480 61              | 458 62               | Please Investiga                      | 504.04             | 481 18             |
| . 1 | C.F.F. Fermiles         | 395           | 394            | M.H.                                | 96 35           | <b>95</b>      | De Bears (port.)                      | 50 10            |                 | Engraphin              | 668 61              | 638.29               | Pacement of large , ,                 | 6113184            | 61131 64           |
|     | CFS                     | 703           |                | Mors                                | 177             | 175            | Dow Chamical                          | 307              | 307             | Eparges Long-Terms     | 1216 07             | 1160 83              | P.M.E. St-Hanneri                     | 25525              | 281 96             |
|     | CGV                     | 160           | ****           | Nead Worns                          | 147 20          | 149            | Dreedner Bank                         | 620              | 844             | Epergrae Obirg         | 191 06              | 182 40               | Province Immediae                     | 310 79             | 310 79             |
|     | Charathen (NL)          | 475           | 475            | Harris (Hat. da)                    | 67              | 65 50          | Ference d'Asi                         | 56               | 69 20           | Empre Unia             | 978 43              | <b>934 06</b>        | Renders St Honord                     | 12256 44           | 12195 45           |
|     | Chemibourcy (ML)        | 875           | \$76           | Hicobs                              | 369             |                | Findstremer                           | 245              | -222            | Epergos Voltar         | 367 28              | 350 63               | Persons Trimpetible<br>Sieur Mebilian | 3351 (S)           | 5302 18            |
|     | Cherapex (Ny)           | 116           |                | Nobel Sceel                         | 875             | 8 50           | Gén. Belgique                         | 290<br>575       | 291<br>590      | Eneroblis              | 1138 92             | 113665               | SLAMIT THE                            | 385 50<br>12348 14 | 388 02             |
|     | Chins, Gde Parvisse .   | 107           | 106 10         | Nodet-Gougis                        | <b>\$5</b>      | 85             | Gevalent                              | 141 90           | 131             | Eurocie                | 9620 84             | 5229 92              | Silver, Mechall Div.                  | 334 37             | 12257 21<br>325 21 |
|     | C.L. Maritime , , .     | 501           | 506            | OPB Parities                        | 177 20          | 170 10 0       | Goodyear                              | 299              | 297             | Euro Crossusce         | 443 24              | 423 14               | Silection Renders.                    | 183 84             | 179 36             |
|     | Citraco (6)             | 175<br>691    |                | Optorg                              | 133             | 133            |                                       | 450              |                 | Europe investige       | 1185 10             | 1131 36              | Silect. Val. Franc                    | 225 4              | 216 21             |
| 1   | Clarae<br>Cofradel (Ly) | 535           | 680            | Origny Desymine<br>Patals Novienski | 161 10          | 161            | Goff Oil Canada                       | 141              | 142             | Females Place          | 20624 31            | 20583 144            | Scan-Associations                     | 118674             | 1184 37            |
| ı   | Constant It is          | 319 50        | 320            | Paris Prancy                        | 383<br>186      | 396<br>172.70  | flurtebeest                           | 50 20            | 52              | Foncier Investige      | 749 03              | 715 06               | SFLE. att.                            | 490 93             | 468 67             |
| ı   | Coglé                   | 227 10        |                | Paris Origins                       | 165             | 161            | Honeywall inc                         | 685<br>18770     | 699             | Fracial                | 169 74              | 162.04               | Sictriumo                             | 536                | 534 25             |
| 1   | Comiphos                | 270           | 275            | Part Fig. Geet. Inc.                | 510             | 500            | Hoopoven                              | 357              | 185 20<br>357   | France Garantie        | 298 48              | 252.63               | Sicher 5000                           | 243                | 231 98             |
|     | Concorde (La)           | .519          | 619            | Pathé-Cinéma                        | 219             | 218            | int Man. Chem                         | 433              | 439             | Face Invites           | 469 12              | 438 30               | Sinetance                             | 370 50             | 354 06             |
| ı   | CMP.                    | 17 90         | 510            | Pathé Marconi                       | 158             |                | Johnesseburg                          | 870              |                 | France Net             | 11150               | 108 99               | Since                                 | 344 95             | 328 32             |
|     | Conte S.A. Lii          | 55 50         | 57 70d         | Piles Wonder                        | 499             | 479            | Kabup                                 | 13 10            | 13 30           | fr. Ohi tacou)         | 413 26              | 405 16               | Singular                              | 20675              | 197 37             |
|     | Cridit (C.F.B.)         | 280           | 267 80         | Piper-Heithiack                     | 414             | 414            | Lettrais                              | 250 80           | 252             |                        | 265.53              | 25454                | Shiner                                | 339 86             | 324 56             |
| •   | Crist Gife, Incl.       | 552           | 552            | PLNL                                | 119             | 121            | Marpennan                             | 540              | 16              | Fortigion              | 248 33              | 237 07 4             | 11\$11~Est                            | 1123 43            | 1072 49            |
| H   | Cr. Universal (Clair    | 587           | 582            | Porcher                             | 192             | 195            | Marks-Spencer<br>Midlead Bank Fic     | 15<br>42         | 42              | Factions               | 481 04              | 468 774              |                                       | 85120              | 812.23             |
| ı   | Crédital                | 142 20        | 144 80         | Promost on Lain.R                   | 160             | 159 80         | Mineral-Ressourc.                     |                  | 36 50           | Fractiver              | 67024 48<br>1121 37 | 88857 344<br>1119 13 | 15ML                                  | 1078 41            | 1027 60            |
| ı   | Dankiey S.A             | 400           | 390            | Providence S.A                      | 556             | 551            | Het. Hederlenden                      | 89<br>836        | 829             | Faci Pacific           | 11261 69            | 11095 26             | Schiment                              |                    | 455 07             |
| ı   | Denty Act d. p          | 965           | 960            | Publicis                            | 1880            | 1940           | Nommie                                | 180              | 154 60          | Gerffice               | E9973 59            | 69824 33             | Sogaperges                            |                    | 328 56             |
| ł   | De Dietrich             | 432 60        | 448            | Reff. Stuf. R                       | 163 30<br>78 20 | 168<br>22 20 d | Olivetti                              | 31 95            | 31 40           | Gustion Associations   | 124 44              | 121 40               | Sogner                                | . 896 GB           | 866 03             |
|     | Degramont               | 148           |                | Révitos                             | 435             | az 230         | in material companies and a           | 196 60           |                 | Gestion Metaline       | 506 06              | 578 58               | Soginar                               | 1175 11            | 1121 82            |
|     | Delatende S.A           | 900           | <b>820</b>     | Ricciès-Zou                         | 137 20          | 142            | Pfatr Inc                             | 430<br>15        | 425 10<br>15 50 | Gest. Randsment        | 491 10              | 488.83               | Solei javeties                        | 440 60<br>1144 51  | 420 62<br>1082 61  |
| ı   | Delmas-Vieljenz         | 989           | 975            | Rocheforthise S.A.                  | 139             | 139            | Process Gentles                       | 590              | 582             | Gest, S& France        | 456 03              | 435.35               | U.A.P. imentina.                      | 38029              | 363 05             |
| ı   | Dév. Rép. P.d.C (L.) .  | 186           | 183            | Rochetta-Carpa                      | 59 50           | 62 d           | Ricch Cv Ltd                          | 35 30            | 37 30           | Harman France          | 1078 94             | 1078.94              | Uni Associations                      | 10770              | 107 70             |
| •   | Didot-Bottin            | 602           | <b>606</b>     | Rosario (Fig.)                      | 164             | 168 50         | Rolingo                               | 197 80           | 198             | Hausemann Oblic        | 1357 52             | 1295 96              | Unitgeca                              | 301 60             | 297 83             |
|     | Dist jacinchise         | 796           | ****           | Rougier et Fils                     | 84 55           | 88 d           | Filobeco                              | 218 50           |                 | Horizon                | 839 61              | <b>816 16</b>        | Unificación                           | 831 53             | 793 82             |
|     | Draig, Trax. Pab        | 116 20<br>180 | 116<br>162     | Rouseelot S.A                       | 1276            | 1282           | Roduneo                               | 391              | 400             | INSL                   | 44101               | 421 01               | Uni Garando                           | 1192.36            | 1167 B4            |
| ı   | Duc-Lamothe             | 1600          | 1800           | Sacr                                | 57              | **22           | Shail fr. (port.)                     | 89 50            | 220             | Indo Suzz Valeurs      | 648 16              | <b>616 85</b>        | مشيونيا                               | 716 21             | 683 73             |
|     | Sauc Victal             | 1042          | 1070           | Secilor                             | 19 20           | 20 60          | Sparry Rand                           | 502              | 503             | led fonçaite           | 12089 83            | 1145277              | their lapour                          | 1134 61            | 1083 16            |
|     | Esca                    | 3805          | 3805           | SAFAA                               | 203 30          | 188 30         | Sperry Rand<br>Steel Cy of Cast       | 502<br>175       |                 | Interchify             | 10301 29            | 9905 08              | Uni Migians                           | 1780 21            | 1700 06            |
| I   | Economists Centre       | 517           | 510            | SAFT                                | 281<br>327 30   |                | Stillionneis                          | 106<br>281       | 105             | Inducation: Français   | 310 15              | 296 08               | Unitable                              | 1912 56            | 1850 06            |
|     | Electro-Banqua          | 349 10        |                | Segniar Devel                       | 20 20           | 20 20          | Sed, Alternoties                      | 281              |                 | interminent indust     | 442 73              | 122 65               | Uniter                                | 14951              | 149 B1             |
|     | Becaro-Flagno.          | 520           | 615            | Saint-Raphail                       | 91 70           | 91             | Tenneco                               | 416              |                 | Pont. pt               | 11929 22            |                      | Univer Obligations                    | 1153 55            | 1115 56            |
|     | Ell-Antargez            | 196 80        |                | Salins de Midi                      | 330             | 326            | Thom SMI                              | 57               | 67 <b>50</b>    | Invest.Obligation      | 14101 11            | 14072 98             | Valoren                               | 407 71             | 389 22             |
|     | ELM Lobienc             | 1265          | 1261           | Senta Fé                            | 175             | 169            | Thyseum c. 1 000<br>Toray indust. inc | 1756             | 16 96           | Servert. Placements    | 25729               |                      | Valog                                 |                    | 1248 71            |
|     | Enelli Brytagne         | 155           |                | Setam                               | 83              | 80             | Vieite Mostegge                       | 721              | 10.00           | Terrest. St-Honori     | 714 05              | 681 68               | Valenti                               | 134536 721         | 34402 32           |
| 1   | Emmepote Paris          | 376 30        | 403            | Sevenimiente (M)                    | 86              |                | Wagone-Litz                           | 1980             | 366             | l                      |                     |                      |                                       |                    |                    |
|     | Epergeo (S)             |               |                | SCAC                                | 169 50          |                | West Rand                             | 53 90            | 53 90           | • : Prix pré           | COORTL              |                      |                                       |                    |                    |
|     |                         |               | <u> </u>       | •                                   |                 |                |                                       |                  |                 |                        |                     |                      |                                       |                    |                    |
| Τ   |                         |               |                |                                     |                 |                | -                                     |                  |                 |                        |                     |                      |                                       | enabel.            |                    |
| è   | ialo:                   | 204           | 2 12 1         | t me                                | m               | 611            | Al                                    |                  |                 |                        |                     |                      | taché; ° : droit dé<br>demendé.       | reciti;            |                    |
| •   | , A , & ,               |               | <i>-</i> 5 5 1 | - 3316                              |                 | <b>., 4</b>    | <b>₩</b> 1                            |                  |                 |                        | 0:0                 | mati B i             |                                       |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dans la que<br>tions en pou<br>du jour per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rcented                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | es. des                                                                                                                                                   | cours de                                                                                                                                                                                | ) la sécu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                               | . <u>. i</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         | Rè                                                                                                                    | gl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eı                                                                                                                                                                                                                                                              | mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦t                                                                                                                                            | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                        | ns                                                                                                                       | ue                                                                                                                                                                                     | əl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                               | : coupon déta<br>: offett; d : d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | droit déta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aché;                                                                                                                           |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Coupee-                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>prácád.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Premier<br>COORS                                                                                                                                          | . Duraler<br>courts                                                                                                                                                                     | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compen                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                            | Presider<br>COLET                                                                                                                                                                                       | Decision<br>coats                                                                                                     | <b>%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compan                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                              | Promier<br>coers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dernier<br>court                                                          | %<br>+-                                                                                                                  | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>prioid.                                                                                                          | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                             | Destrier<br>cours                                                                                                                    | %<br>+-                                                       | Conspen-<br>ustice                                                                                                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cours<br>prácéd.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Demier<br>cours                                                                                                                 | %<br>+-                                                      |
| 1100<br>1460<br>1058<br>1236<br>1236<br>670<br>576<br>770<br>86<br>220<br>2215<br>860<br>220<br>860<br>270<br>860<br>215<br>860<br>215<br>860<br>215<br>860<br>215<br>860<br>215<br>860<br>215<br>860<br>215<br>860<br>215<br>860<br>860<br>860<br>860<br>860<br>860<br>860<br>860<br>860<br>860 | Becaricis T.P. Ramust T.P. Ramust T.P. Ramust T.P. St-Sobies T.P. Thomsun T.P. Acces Agencia Humat Air Liquida Air | 1865<br>1435<br>1616<br>1236<br>1236<br>1236<br>1236<br>1236<br>1236<br>1236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4075<br>1432<br>1432<br>1635<br>1235<br>1235<br>1235<br>1235<br>1235<br>1235<br>124<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125 | 223 50<br>850<br>850<br>854<br>1007<br>243<br>683<br>683<br>683<br>683<br>1016<br>1017<br>244,90<br>547<br>2405<br>1276<br>1677<br>2405<br>1677<br>2405<br>1677<br>2405<br>1677<br>2405 | - 0.84<br>- 0.20<br>+ 2.06<br>+ 2.06<br>+ 2.06<br>+ 2.05<br>+ 0.06<br>+ 2.41<br>- 0.15<br>+ 0.09<br>- 0.34<br>+ 0.35<br>+ 0.04<br>+ 1.02<br>+ 1.02<br>+ 0.04<br>+ 0.04<br>+ 0.05<br>+ 0.00<br>+ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 516<br>1250<br>920<br>920<br>925<br>1040<br>645<br>187<br>380<br>280<br>300<br>295<br>395<br>480<br>480<br>480<br>480<br>480<br>480<br>170<br>915<br>390<br>905<br>916<br>390<br>905<br>1460<br>1460<br>170<br>916<br>1460<br>1460<br>1460<br>1460<br>1460<br>1460<br>1460<br>14 | Esso S.A.F. Esseimance Essentence Essentence Essentence Essentence Fische-basebe Fisch | 869<br>975<br>1050<br>699<br>185<br>185<br>88 50<br>270 10<br>295<br>865<br>257<br>308<br>1878<br>448<br>2250<br>1878<br>435<br>1778<br>448<br>2250<br>1881<br>411 50<br>910<br>911<br>745<br>745<br>194 80 | 990<br>1076<br>696<br>196<br>196<br>383<br>57<br>81<br>296<br>296<br>865<br>257<br>308<br>1880<br>445<br>80 80<br>445<br>80 80<br>448<br>2230<br>448<br>2230<br>411<br>2057<br>919<br>919<br>946<br>780 | 439 50<br>1780<br>488<br>2230<br>189<br>880<br>414                                                                    | + 2537157287 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1058 + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81<br>127<br>280<br>52<br>490<br>185<br>410<br>1980<br>1980<br>1050<br>275<br>180<br>1620<br>230<br>78<br>1210<br>1620<br>1330<br>2080<br>171<br>1330<br>2280<br>580<br>113<br>133<br>131<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530 | Pennot-Ricard Pétrolas (Fina) — (cartific.) — Récroles B.P. Peuspey Peuspey P.M. Labiral Posint — Prissage Pris | 1469<br>277 10<br>1256<br>1540<br>1275<br>2280<br>177<br>2380<br>1313<br>365<br>2380<br>569<br>78 50<br>123 80<br>435<br>319<br>940<br>57 80  | 63 20<br>119 50<br>52 10<br>510<br>510<br>170 90<br>437 90<br>1960<br>1965<br>300<br>1105<br>300<br>1280<br>2280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>12                                                                                                                                                                                              | 285 52 10 170 50 438 1950 1106 296 1266 1266 1260 1260 1260 1260 1260 126 | + 03000 2 3392467643607393077573 4 1 2 50436762417810 2 1 1 1 1 1 2 50436762417810 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 800<br>840<br>370<br>24<br>555<br>345<br>345<br>345<br>355<br>70<br>74<br>320<br>305<br>515<br>525<br>217<br>226<br>305<br>305<br>305<br>305<br>305<br>305<br>305<br>305<br>305<br>305 | Augin Asser. C. Arrigold BASF (Akt) Bayer Buffelslost. Charter Cover March Cover March Dorne Mines Drescheller Dorne Mines Dorne Mines Dorne Mines Enetwan Kodak Eart Rand Electrolas Electrolas Electrolas Electrolas Gen. Micros Gen. Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 90<br>274 50<br>578<br>83 80<br>362<br>341<br>513<br>497<br>251 90<br>144 80<br>290<br>865<br>61 50<br>38 10<br>147 05 | 891<br>621<br>659<br>371<br>24 20<br>371<br>24 20<br>585<br>579<br>1341<br>1341<br>130<br>10<br>286<br>580<br>747<br>581<br>580<br>747<br>581<br>580<br>747<br>136<br>156<br>166<br>176<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>18 | 350 10<br>90 10<br>286 581<br>747 81 40<br>361 50<br>348 514<br>503 503<br>361 136<br>281 136<br>281 136<br>36 10<br>146 90<br>36 20 | 31971351555088 9047799345864069207073491 7477657347           | 340<br>96<br>90<br>910<br>340<br>24000<br>124<br>1120<br>855<br>178<br>255<br>280<br>225<br>545<br>77<br>174<br>410<br>83<br>159<br>159<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420 | Ino-Yokado  ITT  Matanabian  Mirasucha M.  M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 890<br>300<br>300<br>124590<br>128<br>1125<br>1170 50<br>278<br>293<br>1032<br>293<br>190 20<br>91 30<br>1815<br>180 80<br>262<br>17 80<br>873 50<br>988<br>418<br>418<br>418<br>422 80<br>481 | 369 50 1 68 30 108 5 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 8 30 1 | 24800<br>12450<br>12450<br>127<br>361<br>172<br>273<br>308<br>281<br>281<br>281<br>281<br>281<br>281<br>281<br>281<br>281<br>28 | + 10<br>+ 11<br>+ 10<br>+ 10<br>+ 10<br>+ 10<br>+ 10<br>+ 10 |
| 97<br>\$76<br>\$77<br>340<br>37<br>340<br>1290<br>1393<br>1393<br>2210<br>1722<br>546<br>230<br>546<br>246<br>246<br>246<br>246<br>246<br>246<br>246<br>2                                                                                                                                        | Oocks France D.M.C. Dernez Esex (Gén.) El-Aquitaine (cartile.) Enech B-France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138 40<br>287 20<br>218<br>173 50<br>434 50<br>748<br>319<br>240 90<br>2349<br>1179 20<br>580<br>242 90<br>243 90<br>243 90<br>243 90<br>244 90<br>246 90<br>2 | 343<br>1269<br>136 80<br>284<br>224<br>224<br>221<br>743<br>431<br>745<br>242 50<br>242 50<br>273 50<br>273 50<br>273 50<br>273 50<br>273 50              | 284 50<br>223<br>174<br>431<br>746<br>321<br>685<br>249<br>2320<br>1178<br>851<br>182 50<br>586<br>590<br>241 50<br>234                                                                 | + 580<br>+ 229<br>+ 0104<br>- 1146<br>+ 115<br>- 1016<br>+ 129<br>+ 023<br>+ 023<br>+ 024<br>+ 075<br>+ 336<br>- 129<br>- 034<br>+ 075<br>+ 336<br>- 129<br>+ 075<br>+ 336<br>- 129<br>+ 075<br>+ 0 | 115<br>171<br>1840<br>1580<br>780<br>780<br>2250<br>63<br>1870<br>496<br>99<br><br>78<br>470<br>140<br>670<br>275<br>1000<br>184<br>243<br>1000<br>148<br>810<br>825<br>885                                                                                                      | Jibr. Wassiel Jibr. Wassiel Jibr. Gerit Jibr. Ji | 168 50<br>1811<br>1895<br>1648<br>2275<br>71<br>1985<br>501<br>102 90<br>351<br>75 10<br>460<br>137<br>784<br>1000<br>209<br>209<br>2154<br>965<br>154<br>965                                               | 177 90<br>1840<br>1640<br>1640<br>2279<br>2279<br>242<br>71<br>1880<br>500<br>103<br>461<br>134 10<br>764<br>451<br>134 10<br>961<br>209 10<br>209 10<br>2350<br>156<br>945                             | 180<br>1868<br>1688<br>1630<br>943<br>2277<br>242<br>71 20<br>1975<br>503<br>102 50<br><br>347<br>75 60<br>451<br>135 | + 8216109508526<br>+ 2.04109508526<br>+ 0.0508526<br>+ 0.050852 | 191<br>1930<br>565<br>2770<br>460<br>445<br>445<br>465<br>260<br>260<br>365<br>2200<br>365<br>566<br>2200<br>365<br>560<br>290<br>236<br>107<br>2510<br>945<br>185<br>415                                                                                       | Sign. East. El. Silic. Silic. Silic. Silic. Signingson Signingson Storingson Storingson Storingson Sommar-Allo. Source Pennier Synthehibo Teles Luciente T.R.T. T.R.T. LLES. L | 224<br>2035<br>611<br>2750<br>445<br>465 50<br>525<br>550<br>500<br>250 50<br>593<br>2400<br>496<br>2190<br>319<br>319<br>319<br>242<br>98 30 | 600<br>378<br>220 50<br>2037<br>609<br>2740<br>482<br>525<br>5250<br>588<br>2386<br>2161<br>380<br>100 10<br>2520<br>100 10<br>2520<br>100 10<br>2520<br>187<br>3715<br>315<br>315<br>315<br>315<br>315<br>317<br>320<br>100 10<br>2520<br>187<br>30<br>457<br>30<br>457<br>317<br>317<br>327<br>327<br>327<br>327<br>327<br>327<br>327<br>327<br>327<br>32 | 800<br>381                                                                | + 00 9780 9780 9780 9780 9780 9780 9780 9                                                                                | MARC Esta-Un Esta-Un EGU Allemage Selgique Pays Bas Desarris Horwige Grande I Selde (1) Selde (1) Selde (1) Astriche Espage Portugal Canade (                                          | OTE DES  CHÉ OFFICIEL  IN \$1 1  IN \$100 DM\$  IN \$100 M\$  IN \$100 M | COURS<br>prec.<br>10 94<br>6 81<br>305 96<br>15 21<br>270 36<br>85 49<br>106 67<br>11 05<br>7 49<br>4 96<br>380           | COURT 19/2 0 10 10 10 15 0 305 0 15 0 270 0 15 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                       | 33 Ac 139 805 139 805 170 25 170 25 170 25 170 25 170 330 8880 10 088 1 170 34450 10 560 4 561 4 561 4                               | 9 800 3<br>4 500 0<br>2 0<br>2 0<br>2 0<br>5 400 4<br>4 750 8 | TETS 10 300 114 15 700 20 88 05 11 500 7 900 5 250 11                                                                                                                                                         | MARC  RICHMAIES E Or fin (Join on born Or fin (en lingui) Pilcon française (2) Pilcon autore (20 fr Pilcon letino (20 fr Pilcon de (20 delle<br>Pilcon delle<br>P | D (r)                                                                                                                                                                                          | S COL pn 9800 9799 55 56 77 400 203 364 366 366 366 366 366 366 366 366 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | URS 66.                                                                                                                         | **Of**  9850 9810 57 400 207 366 58                          |

ssibilités maine?

e billet is services

# Le Monde

### UN JOUR DANS LE MONDE

DÉBATS

2. LA RÉFORME DU MODE DE SCRU-TiN : « Le bon découpage », par Fran-cois Goguel et Jean-Marcel Jeanneney ; « Les risques de l'homéopathie », par Olivier Duhamel. — LU ; le Réveit indien en Amérique

### ÉTRANGER

- 3. AFRIQUE
- 4. BIPLOMATIE
- Un entretien avec le nouveau secré taire cénéral du Conseil de l'Europe.
- 4. PROCHE-ORIENT
- 4. AMÉRIQUES
- 5. ASIE
- CAMBODGE; la guerre, seule pers-

### **POLITIQUE**

6-7. Les élections simultanées des députés et des conseils régionaux en POINT DE VUE : «Rien que la loi,

toute la loi », par Michel Giraud. 7. Nouméa : «La montée extrêmes » (III), per Alein Rollat.

### 89 FM à Paris

Allô « le Monde » 232-14-14 Mercredi 20 février, 19 h 20

### Elections régionales et législatives le même jour. Pourquoi?

JEAN-MARIE COLOMBANI répondent aux questions des auditeurs et des lecteurs Débat animé par FRANÇOIS KOCH

### SOCIÉTÉ

8. LIBRES OPINIONS: «La bouilloire et la locomotive », per Marek Halter. **JUSTICE** 17. ÉCHECS: Karpov demande

M. Campomenes de faire reprendre k match immédiatement. 18, SPORTS.

### LE MONDE DES ARTS ET DES **SPECTACLES**

- 9. Brazil, un film de Terry Gilliam. Sheita au Zénith.
- 10. Gustav Mahler, une exposition à Paris
- 12. SÉLECTION.
- **EXPOSITIONS**

### **ÉCONOMIE**

20. TÉLÉCOMMUNICATIONS. 21. ETRANGER.

énergie. 22. AFFAIRES.

> RADIO-TÉLÉVISION (16) INFORMATIONS SERVICES - (18): - Journal officiel - ; Météo-

rologie : Mots croisés. Annonces classées (19): Carnet (17); Programme des spectacles (12 à 16); Marchés financier (72) anciers (23).

Le numéro du « Monde » daté 20 février 1985 a été tiré à 432079 exemplaires

ABCD

LA SITUATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE

### Un des auteurs du sabotage de la mine de Thio appartiendrait à l'extrême droite

De notre correspondant

Nouméa. - La tension persiste dans la région de Thio après les incidents entre Mélanésiens et forces de l'ordre du dimanche 17 février. Mardi soir, une seconde maison a été détruite dans un incendic d'origine criminelle. Celle-ci appartenait à un employé de la société Le Nickel (SLN) qui venait de la remettre en état après un premier saccage. Le choix de cette habitation incite à penser qu'il pourrait s'agir de repré-sailles, le FLNKS (Front de libération nationale kanake socialiste) de Thio ayant clairement accusé la SLN d'avoir participé à l'organisation du pique-nique de dimanche dernier, ce que dément la direction de l'entreprise.

Toujours dans la nuit de mardi à mercredi, le transformateur électri-que de Nakalé, à 14 kilomètres de Thio, alimentant l'ensemble du village et les installations minières des aleatours a été partiellement détruit par une forte charge explosive dépo-sée à l'intérieur grâce à un trou pratiqué dans le mur du local. La répa-ration a pu être effectuée en quelques heures.

Dans la même région, une fillette d'origine mélanésienne agée de dix ans, a été grièvement blessée à la tête mercredi matin par un jet de pierres. Elle a été transportée à Nouméa par hélicoptère et placée en réammation, elle souffre d'un grave

Dans l'affaire du sabotage des ins-

tallations minières du camp des Sapins, à Thio, le 21 janvier (an lendemain de la visite présidentielle), la gendarmerie recherche tonjours deux personnes, dont l'une a été identifiée. Il s'agirait d'un repris de justice d'origine européenne connu des services de police, qui avait été condamné pour vol d'armes. Quant à l'homme arrêté et inculpé mardi, son identité n'a pas été révélée, mais il est métropolitain et serait membre du Front national, bien qu'il ne soit pas inscrit à la section locale de Nouvelle-Calédonie du parti de M. Jean-Marie Le Pen.

De son côté, M. Nidoish Naisseline, chef de file du LKS (Libéra-

tion kanake et socialiste), a réaffirmé à son retour de métropole sa volonté d'engager le dialogue entre les Canaques, quels que soient les clivages politiques. Ceux-ci, a souli-gné M. Naisseline, sont très atténués par les liens familianx et contumiers qui l'unissent aux deux autres principsux chefs politiques que sont MM. Ukeiwé et Tjibsou. Dans le cadre de la contumé, les rencontres entre les trois honmes sont assez fréquentes, a précisé le dirigeant du LKS, « mais il faudrait maintenant que MM. Tjibaou et Ukeiwé, lorsqu'ils discutent ensemble, puis-

tions est constitué par les dirigeants européens du RPR et du RPCR. A propos du scrutin d'autodétermina-tion, M. Naisseline a estimé que la date fixée par le délégué du gouvernement est trop proche pour garan-tir un vote en faveur de l'indépendance et qu'il serait bon de la

FRÉDÉRIC FILLOUX.

### Une radiographie de la trésorerie des hôpitaux français

Peut-on réduire les dépenses des hôpitaux publics sans nuire à la qualité des soins dispensés ? Telle est la principale question posée par l'actuelle politique de santé hospitalière, caractérisée, depuis deux ans, par l'application d'une série de contraintes budgétaires sévères. Question d'actualité aussi à l'heure où l'ensemble du parc hospitalier français fait l'apprentissage de la réforme dite du budget global et au moment précis où de nombreuses voix médicales s'élèvent – pas toujours sans arrière-pensée politique mais parfois avec de légitimes inquiétudes professionnelles - pour s'inquiéter des conséquences de l'actuel train de réformes sur le volume et la qualité des actes médicaux pratiqués à l'hôpital.

Une note de synthèse de quinze feuillets établie en décembre dernier par M. Stanilas Cozon, inspecteur des finances, offre, pour la première fois, une véritable radiographie de la trésorerie des hôpitaux français et tente de traduire de manière chiffrée leur faculté d'adaptation aux actuelles contraintes budgétaires. Cette note interne au ministère de get et à celui des affaires sociales et de la solidarité est la conclusion d'une « mission d'enquête et de dia-gnostic en milieu hospitalier ». Signe de certaines divergences de vues au sein de l'équipe gouverne-mentale, elle a associé l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances ainsi que – ce qui a suscité quelques haut-le-cour - chez certains hauts fonctionnaires — un cabinet privé (le cabinet de Bois, Dieterlé et associés), chargé en quelque sorte de jouer les intermédiaires extérieurs.

En septembre et décembre 1984, les enquêteurs ont ainsi passé au cri-ble de l'audit dix-neuf hôpitaux publics selon trois critères : comment les hôpitaux ont-ils fait face aux mesures prises pour ralentir le rythme d'augmentation des dépenses, en particulier depuis 1983? Quelle est leur situation financière? Quel est l'état de leur

Première constatation : les hôoitaux publics s'adaptent aux contraintes budgétaires qui leur sont imposées. Ils le font le plus souvent sans être dotés de nouveaux outils de surveillance et de contrôle (« l'informatisation en temps réel reste l'exception »). Parmi les méthodes retenues pour contenir la progression des dépenses, on observe : « la suppression ou la diminution des dotations aux réserves et provisions, parfois auto-risées par la situation financière de l'hôpital ; la réduction des dépenses d'alimentation et d'entretien dont la progression est inférieure au taux directeur ; le recours aux remplacements de personnel ». Certaines directions d'hôpitaux font aussi preuve « d'imagination » en économisant l'énergie (Nancy, Dreux),

en fermant temporairement certains services ou en maîtrisant « avec succès » la consommation de produits médicaux (Saint-Etienne).

La situation financière des établissements hospitaliers publics reste - globalement satisfaisante -« Peu endettés, notent les enquêteurs, les hôpitaux pourraient sans difficulté, à de rares exceptions près, obtenir un financement banalisé de leurs investissements ». De la même manière, les enquêteurs concluent que la situation de trésorerie ne montre pas « de difficulté majeures ». Sur les dix-neuf hôpi taux auscultés, un seul (lequel?) est dans une situation qualifiée de difficile ». La rigueur des temps et la mise en place de la réforme du budget global ont amené les direc-teurs d'établissements hospitaliers à accélérer la facturation des recettes. Parallèlement, la dotation globale versée par mensualités a conduit à améliorer la situation de trésorerie de 40 % dans les centres hospitaliers

Face à de telles modifications, les caisses primaires d'assurance maladie, premiers « clients » des hôpiux, n'ont pas toujours été pe comme ayant une attitude encourageante. Dans leurs conclusions, les enquêteurs notent que « d'importants progrès restent à accomplis dans la qualité et la rapidité de la remontée d'information vers les directeurs d'hôpitaux et la tutelle. Le système actuel se caractérise par ondance des données chisfrées produites par l'hôpital et ne facilite pas l'analyse de sa situation ». En toute hypohèse, ces données

n'inciteront pas le gouvernement à assouplir sa politique de rigueur caractérisée par un faible taux de ogression des budgets (5,2 % pour 1985 avec un dépassement autorisé de 0,5 %) J'absence de toute création d'emplois et l'incitation au redéploiement - de certaines activités hospitalières. Parallèlement, le diagnostic de cette mission d'enquête (qui ne comprenait aucun médecin parmi ses membres) confortera les responsables gouver-nementaux dans leur volonté de voir se développer (comme c'est le cas actuellement en Aquitaine) de nouveaux systèmes comptables et d'informatisation permettant une compréhension plus fine de ce qui se passe dans les hôpitaux publics.

- Nous ne pouvons pas rester plusieurs années, confic-t-on au cabinet de Mª Georgina Dufoix, avec un système de budget global appliqué. tout compte fait, à une calsse noire : nous sommes persuadés qu'il y a des fuites dans le système. Des fuites qui ne profitent à personne, ni à la Sécurité sociale, ni aux médecins, ni aux assurés. - Reste que cette volonté - louable - de colmater les brèches, se heurte pour l'heure à une certaine hostilité (voire, dans d'autres cas, à une véritable démobilisation) du corps médical hospitalier. Un groupe professionnel tenu, de toute évidence,

trop éloigné des questions budgé taires qui le concernent au premier chef et inquiet - non sans raisons du pouvoir grandissant aujourd'hui conféré à l'administration hospita-

JEAN-YVES NAU.

Là, ca faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas vue. Je me disais : bon, la bataille de l'avortement aux Etats-Unis, avec la nouvelle pilule miracle, c'est gegné d'avance; les Sakharov, d'accord, les Sov les traînent dans la boue, mals question santé ils ont l'air de tenir la

Penses-tu! Hier elle m'appelle. Elle a sa voix des mauvais jours, agressive, stri-dente, désagréable. Et elle me

- T'as entendu à la radio. pour les jeans ? La marque Levi-Strauss ferme ses ateliers les uns après les autres en Europe et aux Etats-Unis. Ils ont déjà supprimé cinq cent sobsente-dix emplois en

- Ecoute, Zaza, tu m'excuseras, mais les chômeurs de

### 148 MORTS PRÈS DE BILBAO

### La catastrophe du Boeing d'Iberia va relancer la controverse sur la sécurité des aéroports espagnols

De notre correspondant

Madrid. - Cent quarante-huit La commission parlementaire charvictimes, dont sept membres d'équi-page : tel est le bilan définitif de la catastrophe aérienne qui s'est pro-duite mardi matin 19 février près de Bilbao, lorsqu'un Boeing 727 de la compagnie Iberia en provenance de Madrid s'est écrasé contre une colline peu avant l'atterrissage (le Monde du 20 février). Il n'y a cu Les causes exactes de l'accident

une conférence de presse donnée à Bilbao mardi soir, le président d'Iberia. M. Carlos Espinosa de los Monteros, a confirmé que l'appareil avait heurté une antenne de la télévision régionale basque située au somme de la colline. Celle-ci, a-t-il précisé se trouvait toutefois mille pieds (soit un pen plus de 300 mètres) en-dessons de l'altitude à laquelle l'avion aurait normalement du voier à ce moment. Selon le président du syndicat espagnol des pilotes, ni le mont Oiz ni l'antenne de télévision qui le suprplombait ne figuraient sur

les cartes d'approche des pilotes. Il est encore impossible de déterminer si le Boeing se trouvait déjà en difficulté avant de heurter l'antenne. Il semble, en tout cas, qu'une brume épaisse reconvrait le sommet de la colline. Quant à l'appareil, en service depuis cinquans, il avait normalement passé, selon la compagnie, tous les contrôles de routine requis. La « boîte noire » de l'avion, qui a déjà été retrouvée, devrait apporter des précisions sur les circonstances exactes de l'accident.

Les rumeurs qui avaient circulé faisant état d'un possible attentat ne semblent pas, à première vue, devoir être prises très au sérieux. M. Espinoss a confirmé qu'Iberia avait reçu une communication téléphonique anonyme affirmant qu'il s'agissait d'une action de l'ETA-militaire, mais il a précisé que la crédibilité de cet appel était très réduite.

Cette nouvelle catastrophe aérienne relancera certainement la polémique sur le niveau de sécurité des aéroports espagnols. Depuis 1970, dix accidents se sont produits à leur proximité ou dans l'espace aérien national, faisant au total mille cinq cent vingt-huit victimes. -Sur le vif

### Jeans

J'ai mon amie Zaza, je l'aime bien, mais elle me tue. Depuis vingt-cing ans que la connais. elle n'arrête pas de s'agiter, de protester, de pétitionner, de guerroyer, de monter aux barncades. Pour tout et pour rien. Ou contre. Ça dépend des fois : le Vietnam, la vivisection, le viol, l'Afghanistan, le veau au hormones, le génocide des Armé-niers, les bébés phoques, les Beurs, les pluies acides et les

coup... Elle doit souffler un peu, Zaza, elle doit se sentir plus

Maggie Thatcher, moi, je ne peux pas me mobiliser pour ça.

- Je m'en fous complètement de la mère Thatcher. Je ne

publier ses conclusions dans quel-

affirmant que le gouvernement se

documentation disponible. An

ministère des transports et commu-nications, en revanche, on fait valoir

qu'aucun organisme international chargé de veiller à la sécurité du tra-

fic aérien n'a jamais relevé d'irrégu-larités sur les aéroports espagnols.

Parmi les victimes

MM. LOPEZ BRAVO

**ET GONZALO GUZMAN** 

Parmi les victimes sigurent

l'ancien ministre des affaires étran-

gères de Franco, M. Gregorio Lopez

Bravo, ainsi que le ministre bolivien du travail, M. Gonzalo Guzman.

[Né en 1923, Gregorio Lopez Bravo

avait d'abord été ingénieur naval. Il était entré dans l'administration en 1959

comme directeur général du commerce extérieur. En 1962, il était nommé par

Franco au poste de ministre de l'indus-trie, où il demeura jusqu'en 1969, date à laquelle il devint ministre des affaires étrangères. A ce poste, il pratiqua une

politique ouverte sur lo monde extérieur qui contrastait avec l'isolement qui avait jusqu'alors été celui de la diplomatie

franquiste. M. Lopez Bravo fut ainsi le

premier ministre espagnol des affaires strangères à se rendre officiellement en

France depuis la fin de la guerre civile, et l'artisan de l'« ouverture à l'Est » de l'Espagne. Il diriges la diplomatie espagnole jusqu'en 1973, fut ensuite président du conseil des ministres de

POCDE, puis, à la mort de Franco, en 1975, il siégea deux ans au Parlement dans le groupe de l'Alliance populaire (droite), avant de se retirer de la vie

politique pour se consacrer aux affaires. Son nom svait été fréquemment associé à celui de l'Opus Dei, dont il fut l'un des principaux représentants dans l'entou-rage du Caudillo !]

[Gonzalo Guzman, ministre bolivien du travail, appartenait au MNRI

(social-démocrate), le parti du prési-dent Zuazo. Il avait été nommé à ce poste le 10 janvier 1985.]

THIERRY MALINIAK.

te parle pas de ca. Tu comprende isans c'est fini, qu'on arrête la production un peu partout. Terminé, les jeans. Ça n'intéresse plus que les gans des pays de l'Est.

GASOS NEME A

la Turquie

iks minorité

ger den empire me

the second of Page

de Danude au golfe P

Har Rouge. In Th

Handle doubleme

problème i

sie de hat millions

in the second to

of the newspaper of Page

dirak ef

jeste salar le voca

Affide Car des - citoy

pulliant in provinces

ge a festeriour. par

m tu Tear ment

pro achery, d'integres

pe Su'zarie dans

gi gina.que ment an

Republik

glanding and metter

percent of the large de

shate on contract

SE AND IS OFFER

Mar Frees out

Aliment contro des t

and the separate

Men Communications

gen ein er noneiten

mie la seule journet

41 65 1 30 320 CES

E seed to the design

man er a grag de per

18 million and 1980.

districted man. le.

TO Sall our - Loy angles

รู อสุมาร์สมารายธ. อ**ร้างหรั** 

and the state of the

Maria Company

miere eine ausei gt

CARGOST CALLES 34

ಷಯ್ ಎನ್ನಲ್ **ಭೂ ಹಿ**ಸ

್ಷವರ್ಷ-೧೯೬೮ ಗಳು **ತಕ್** 

zadieliko, usqu'a 👀

and black represin

Ar Cine - lation 🍅

kalen erast i**l n'en** 

sents que la p**opet** 

Maria and a water for our

man pilo fil tice que

salar et l'étaite 🗸

БКБ остругу су**ес 🔄** 

Attheentration milital

fatt regress met ét

Blogorer wat d'A

Genoa delicano co**ur s**i

वेक्ट स्ट्रीस्टर- ए**वा Se** 

Aifies dapois trois mon

Mintement 😅 Sofia

Path - tule...riset 。 ia

i muse asse

ribas, les Macadonies

als grice - gai s'i

Amir a listant souts in

the minimum ... les Tur

Warie son: contr

andhei, per la forc

Rai, 2 it guer leur

Busin to com clave.

a na sepouil

Wars he page rester

a importante o cui se

a depuis prosieurs ser

derentiny - non cor

Medicine pux re

kendes – allerment (

the survey fait cin

The letter inform

tem la population

a prompte d'habitud

er pour le défen

kste que la Turquie

Me 2 italie: 12 questi

the moderation et

# Elle ett attelli" 61

Bulgarie des re emiques étrolles lu e part une part

matica d'energie. # wighensement sur

Pene de - belgarisar han de bonnes rais

Sen a comprendre des And nk212 ne trai Mile des Turcs de l

to the close of la Tu Falout bas avoit gue daeicou**d**n

is bieseiner si he bun inisinage a so so lettere qui n'es

de l'hom-

A Calerieur.

1930 in leur #

- Bon, et alors ? C'est pas tellement confortable, au fond, les lesns, faut se coucher par terre pour remonter la fermeture éclair ; ca rétrécit au lavage ; ça fait une jolie silhouette, d'accord, mais on est, guand même, mieu en survêt. Moi, j'en ai trouvé des sais, là près des Champs. Alors...

jogging sont interdites dans la olupart des bureaux. Nous, à la BGV, on a saisi le comité d'entreprise et on alerte les médies. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, les petits chefs avec leurs jeans à la con, leur veste en tweed et leur col ouvert sur un foulard.

- Oh non, Zazá, pítié i Ca va déjà battu pour le pantalon, la mini jupe, les cheveux verts coupés à la punk et l'absence de soutien-gorge. Même que j'ai marché avec toi, mais j'étais pas d'accord. Tu na voudrais tout de même pas qu'on remette ça pour vētement. Et pourquoi pas en pyjame pendant que tu y es ?

J'y suis, justement. En plein. Le survêt, tu cours declans, tu dors avec, il n'y a aucune raison pour que tu bosses sans.

CLAUDE SARRAUTE.

### LE COMITÉ EXÉCUTIF **DE L'OLP APPROUVE**

Le comité exécutif de l'OLP, réuni à Tunis, a approuvé l'accord conclu entre le Roi Hussein et M. Yasser Arafat portant sur le règlement du conflit israélo-arabe, a annoncé en fin de matiné le mercredi 20 février l'agence palesti-

L'ACCORD HUSSEIN-ARAFAT

gée d'enquêter sur les deux derniers d'entre eux, qui s'étaient produits en décembre 1983, doit précisément nicane WAFA. La caution ainsi accordée par la plus haute instance de la centrale des fedayins constitue un premier succès pour M. Arafat, qui a été ques jours. Les députés de la forma-tion d'opposition Àlliance populaire (droite) l'on récemment quittée, en sévèrement critiqué à Damas par les organisation palestiniennes dissirefusait à leur remettre toute la dentes. Celles-ci l'ont accusé d'avoir consenti au souverain hachémite deux concessions de taille, gommant à la fois le rôle et le principal objectif de l'OLP. Le contenu de l'accord Hussein-Arafat n'a toujours pas été révélé, mais ses adversaires soutien-nent qu'il confère au gouvernement d'Amman le privilège de représenter les Palestiniens dans une éventuelle conférence internationale de la paix, d'une part, et de se prono d'autre part, en faveur de la créa-tion, après le retrait israélien des territoires occupés, d'une confédération jordano-palestinienne, privant ainsi les Palestiniens du droit à l'autodétermination. Pour le moment, rien ne permet d'accréditer la thèse des organisations dissidentes de l'OLP.

Le débat sera sans doute clarifié à l'issue de la session, actuellement en cours, du comité central du Fath, où les censeurs de M. Yasser Arafat sont plus nombreux qu'au sein du comité exécutif de l'OLP. C'est senlement après l'éventuelle approbation de l'accord d'Amman par la direction du Fath que l'on pourra considérer que M. Arafat aura gagné la première manche de la partie qu'il a engagée pour relancer le processus de paix au Proche-Orient.

 Vers un dépôt de bilan de l'Imprimerie de la presse. -M. Bruno Bertez, PDG de la Tribune de l'économie et de l'Agence économique et financière (AGEFI), a annoncé, mardi 19 février, que le conseil d'administration de l'Imprimerie de la presse, avait décidé à l'unanimité de l'autoriser à effectuer un dépôt de bilan.

Ce dépôt de bilan, qui permettra d'apurer la gestion de l'imprimerie, aura pour but d'engager, sans licenciements, un plan de redressement et de relance, de l'ordre de 25 millions de francs, de cette imprimerie de 300 salariés.

Bond à Sidney.

Paris-Sydney en deux escales.

Le vieux Lord Fleram m'assena une bourrade à faire vacilier la statue de la Liberté. "Bon voyage", dit-il. J'étais chargé d'une mission délicate au pays des kangourous. En deux sauts de puce, j'allais être à Sidney et Dieu seul savait ce qui m'y attendait. J'avais bien le temps d'y penser. Dans l'encadrement de la porte une hôtesse venait d'apparaître. Elle me souriait...

HAŽ (VITĒRNATIO) VAL, 123 Champe-Elyekek, 75905 PARTA, TR. (1) 750,8815. Parc Hölet, 6°ac, George V, 16697 NOT. TR. 1931. E3.59 R.C.



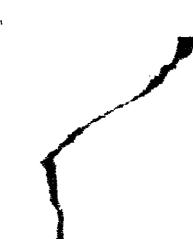